

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

# Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

## À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com















Voltaire.

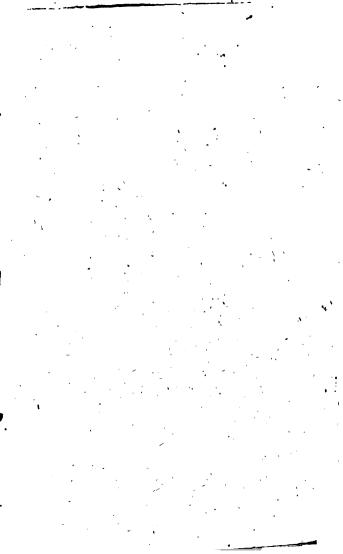



# Œ UVRES

**COMPLETES** 

# DE VOLTAIRE

TOME NEUVIÈME

# STOUTGART,

CHEZ L'EXPÉDITION DE L'HISTOIRE DE NOTRE TEMPS, ET POUR LES PAYS-BAS EN COMMISSION CHEZ LES FRÈRES HARTMANN A LA HAYE. M. DCCC. XXIX.



# SIÈCLE DE LOUIS XIV

DE LOUIS XV.

TOME III.

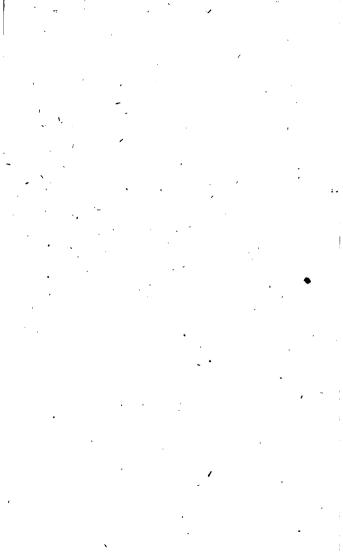

# PRÉCIS DU SIÈCLE DE LOUIS XIV.

## CHAPITRE PREMIER.

Tableau de l'Europe après la mort de Louis XIV.

Nous avons donné avec quelque étendue une idée du siècle de Louis XIV, siècle des grands hommes, des beaux-arts et de la pelitesse: il fut marqué, il est vrai, comme tous les autres, par des calamités publiques et particulières, inséparables de la nature humaine; mais tout ce qui peut consoler les hommes dans la misère de leur condition faible et périssable, semble avoir été prodigué dans ce siècle. Il faut voir maintenant ce qui suivit ce règne, orageux dans son commencement, brillant du plus grand éclat pendant cinquante années, mêlé ensuite de grandes adversités et de quelque bonheur, et finissant dans une tristesse assez sombre, après avoir commencé dans des factions turbulentes.

(Sept. 1715) Louis XV était un enfant orphelin. Il eût été trop long, trop difficile et trop dangereux d'assembler les états-généraux pour régler les prétentions à la régence. Le parlement de Paris l'avait déjà donnée à deux reines: il la donna au duc d'Orléans. Il avait cassé le testament de Louis XIII, il cassa celui de Louis XIV. Philippe, duc d'Orléans, petit-fils de France, fut déclaré maître absolu par ce même parlement qu'il envoya bientôt après en exil\*).

L'auteur des Mémoires de Maintenon avance que "le président Lubert, le premier président "de Maisons, et plusieurs membres de l'assem-"blée, étaient près de se déclarer contre le "duc d'Orléans."

<sup>7)</sup> Après tous les absurdes mensonges qu'on a étéforcé de relever dans les prétendus Mémoires de madame de Maintenon, et dans les notes. de La Beaumelle, insérées dans son édition du Siècle de Louis XIV, à Francfort, le lecteurne sera point surpris que cet auteur ait osé avancer que la grand'salle était remplie d'officiers armés sous leurs habits. Cela n'est pas vrai; j'y étais; il y avaît beaucoup plus de gens de robe et de simples citoyens que d'officiers. Nulle apparence d'aucun parti, encore moins du tumulte. Il eut été de la plus grande folie d'introduire des gens apostés avec des pistolets, et de révolter les esprits qui étaient tous disposés en faveur du duc d'Orléans. n'y avait autour du palais où l'on rend la justice qu'un détachement des gardes françaises et suisses. Cette fable que la grand'salle étuit pleine d'officiers armés sous leurs habits est tirée des Mémoires de la régence et de la Viede Philippe, duc d'Orléans, ouvrages de ténèbres imprimés en Hollande, et remplis de faussetés.

(1715) Pour mieux sentir par quelle sallité ayeugle les affaires de ce monde sont

Il y avait en effet un président de Lubert, mais qui n'était que président aux enquêtes, et qui ne se mélait de rien. Il n'y a jamais eu de premier président de Maisons. C'était alors Claude de Mesmes, du nom d'Avaux, qui avait cette place; M. de Maisons, beau-frère du maréchal de Villars, était président à mortier, et très-attaché au duc d'Orléans. C'était chez lui que le marquis de Canillac avait arrangé le plan de la régence avec quelques autres confidents du prince. Il avait parole d'être garde des secaux, et mourut quelque temps après. Ce sont des faits publies dont j'ai été témoin, et qui se trouvent dans les Mémoires manuscrits du maréchal de Villars.

Le compilateur des Mémoires de Maintenore ajoute à cette occassion que dans le traité de Rastadt, sait par le maréchal de Villars et le prince Eugène, "il y a des articles secréts qui excluent le duc d'Orléans du trone." Cela est faux et absurde : il n'y eut aucun article secret dans le traité de Rastadt : c'était un traité de paix authentique. On n'insère des articles secrets qu'entre des confedérés qui veulent cacher leurs conventions au public. Exclure le duc d'Orléans en cas de malheur, c'eut été donner la France à Philippe V, roi d'Espagne, compétiteur de l'empereur Charles VL avec lequel on traitait; c'eut été détruire l'édifice de la paix d'Utrecht, auquel on donnait la dernière main, outrager l'empereur, renverser l'équilibre de l'Europe. On n'a jamais rien écris

de plus absurde.

gouvernées, il faut remarquer que l'empire ottoman, qui avait pu attaquer l'empire d'Allemagne pendant la longue guerre de 1701, attendit la conclusion totale de la paix générale, pour faire la guerre contre les chrétiens. Les Tures s'emparèrent aisément, en 1715, du Péloponèse, que le célèbre Morosini, surnomme le Péloponésiaque, avait pris sur eux vers la fin du dix-septième siècle, et qui était resté aux Vénitiens par la paix de Carlowitz. L'empereur, garant de cette paix, fut obligé de se déclarer contre les Turcs. Le prince Eugène, qui les avait déjà battus autrefois à Zenta, passa le Danube, et livra bataille près de Péterwaradin, au grand-visir Ali, favori du sultan Achmet III, et remporta la victoire la plus signalée. Quoique les détails n'entrent point dans

Quoique les détails n'entrent point dans un plan général, on ne peut s'empêcher de rapporter içi l'action d'un Français, célèbre par ses aventures singulières. Un comte de Bonneval, qui avait quitté le service de Françe sur quelques mécontentements du ministère, major-général alors sous le prince Eugène, se trouva dans cette bataille entouré d'un corps nombreux de janissaires; il n'avait auprès de lui que deux cents soldats de son régiment; il résista une heure entière; et ayant été abattn d'un coup de lance, dix soldats qui lui restaient le portèrent à l'armée victorieuse. Ce même homme proscrit en Françe vint ensuite se marier publiquement à Paris; et quelques années après il alla

prendre le turban à Constantinople, où il est mort bacha.

Le grand-visir Ali fut blessé à mort dans la bataille. Les mœurs turques n'étaient pas encore adoucies; ce visir, avant d'expirer, fit massacrer un général de l'empereur, qui

était son prisonnier \*).

(1717) L'année d'après, le prince Eugène assiègea Belgrade, dans laquelle il y avait près de quinze mille homme de garnison; il se vit lui-même assiègé par une armée innombrable de Turcs qui avançaient contre son camp, et qui l'environnèrent de tranchées; il était précisément dans la situation où se trouva César en assiègeant Alexie, il s'en tira comme lui; il battit les ennemis, et prit la ville; toute son armée devait périr, mais la discipline militaire triompha de la force et du nombre.

(1718) Ce prince mit le comble à sa gloire par la paix de Passarowitz, qui donna Belgrade et Têmeswar à l'empereur; mais les Vénitiens, pour qui on avait fait la guerre, furent abandonnés, et perdirent la Grèce sans

retour.

La face des affaires ne changeait pas moins entre les princes chrétiens. L'intelligence et l'union de la France et de l'Espagne qu'on avait tant redoutée, et qui avait alarmé tant d'états, fut rompue dès que Louis XIV eut les yeux fermés. Le duc d'Orléans, régent

<sup>&</sup>quot;) Il s'appelait Breûner.

de France, quoique irréprochable sur les soins de la conservation de son pupille, se conduisit comme s'il eût dû lui succéder. Il s'unit étroitement avec l'Angleterre, réputée l'ennemie naturelle de la France, et rompit ouvertement avec la branche de Bourbon qui régnait à Madrit: et Philippe V, qui avait renoncé à la couronne de France par la paix, excita, ou plutût prêta son nom pour exciter der séditions en France, qui devaient lui donner la régence d'un pays où il ne pouvait régner. Ainsi, après la mort de Louis XIV, toutes les vues, toutes les négociations, toute la politique, changèrent dans sa famille

et chez tous les princes.

Le cardinal Albéroni, premier ministre d'Espage, se mit en tête de bouleverser l'Europe, et fut sur le point d'en venir à bout. Il avait en peu d'années rétabli les finances et les forces de la monarchie espagnole; il forma le projet d'y réunir la Sardaigne, qui était alors à l'empereur, et la Sicile, dont les ducs de Savoie étaient en possession depuis la paix d'Utrecht. Il allait changer la constitution de l'Angleterre, pour l'empêcher de s'opposer à ses desseins; et, dans la même vue, il était près d'exciter en France une guerre civile. Il negociait à la fois avec la Porte ottomane, avec le czar Pierre-le-Grand. et avec Charles XII. Il était près d'engager les Turcs à renouveler la guerre contre l'empereur; et Charles XII, réuni avec le czar, devait mener lui-même le prétendant en Angleterre, et le rétablir sur le trône de ses

pères.

Ce cardinal en même-temps soulevait la Bretagne en France: et déjà il faisait filer secrètement dans le royaume quelques troupes déguisées en faux-sauniers, conduites par un nomme Colineri, qui devait se joindre aux révoltés. La conspiration de la duchesse du Maine, du cardinal de Polignac, et de tant d'autres, était prête à éclater; le dessein était d'enlever, si l'on pouvait, le duc d'Orléans, de lui ôter la régence, et de la donner au roi d'Espagne, Philippe V. Ainsi le cardinal Albéroni, autrefois curé de village auprès de Parme, allait être à la fois premier ministre d'Espagne et de France. et donnait à l'Europe entière une face nouvelle.

La fortune sit évanouir tous ces vastes projets; une simple courtisane découvrit à Paris la conspiration, qui devint inutile des qu'elle sut counue. Cette affaire mérite un détail qui fera voir comment les plus faibles ressorts sont souvent les grandes destinées.

Le prince de Cellamare, ambassadeur d'Espagne à Paris, conduisait toute cette intrigue. Il avait avec lui le jeune abbé de Porto-Carrero, qui faisait son apprentissage de politique et de plaisir. Une femme publique, nommée Fillon, auparavant fille de joie du plus bas étage, devenue une entremetteuse distinguée, fournissait des filles à

ce jeune homme. Elle avait long-temps servi l'abbé Dubois, alors secrétaire d'état pour les affaires étrangères, depuis cardinal et premier ministre. Il employa la Fillon dans son nouveau département. Celle-ci fit agir une fille fort adroite, qui vola des papiers importants avec quelques hillets de banque dans les poches de l'abbé Carrero, au moment de ces distractions où personne ne pense à ses poches. Les billets de banque lui demeurerent, les lettres furent portées au duc d'Orléans; elles donnèrent assez de lumières pour faire connaître la conspiration, mais non assez pour en découvrir tout le plan.

L'abbé Porto-Carrero ayant vu ses papiers disparaître, et ne retrouvant plus la fille partit sur-le-champ pour l'Espagne; on courut après lui, on l'arrêta près de Poitiers. Le plan de la conspiration fut trouvé dans sa valise, avec les lettres du prince de Cellamare. Il s'agissait de faire révolter une partie du royaume, et exciter une guerre civile; et, ce qui est très-remarquable, l'ambassadeur, qui ne parle que de mettre le feu aux poudres, et de faire jouer les mines, parle aussi de la miséricorde divine. Et à qui en parlait-il? au cardinal Albérom, homme aussi pénétré de la miséricorde divine que le cardinal Dubois, son émule.

Albéroni, dans le même-temps qu'il voulait bouleverser la France, voulait mettre le prétendant, fils du roi Jacques, sur le trône d'Angleterre, par les mains de Charles XII. Ce héros imprudent fut tué en Norwege, et Albéroni ne fut point découragé. Une partie des projets de ce cardinal commençait déjà à s'effectuer, tant il avait préparé de ressorts. La flotte qu'il avait armée descendit en Sardaigne, des l'année 1717, et la réduisit en peu de jours sous l'obéissance de l'Espagne; mais bientôt après elle s'empara de presque toute la Sicile en 1718.

Mais Albéroni n'ayant pu réussir ni à empêcher les Turcs de consommer leur paix avec l'empereur Charles VI, ni à susciter des guerres civiles en France et en Angleterre, vit à la fois l'empereur, le régent de France, et le roi George Ist réunis con-

tre lui.

Le régent de France fit la guerre à l'Espague de concert avec les Anglais, de sorte que la première guerre entreprise sons Louis XV, fut contre son oncle, que Louis XIV avait établi au prix de tant de sang; c'était

en effet une guerre civile.

Le roi d'Espagne avait eu soin de faire peindre les trois fleurs de lis sur tous les drapeaux de son armée. Le même maréchal de Berwick qui lui avait gagné des batailles pour affermir son trône, commandait l'armée française. Le duc de Liria, son fils, était officier-général dans l'armée espagnole. Le père exhorta le fils par une lettre pathétique, à bien faire son devoir contre luimême (1719). L'abbé Dubois, depuis cardinal, enfant de la fortune comme Albéroni, et aussi singulier que lui par son caractère, dirigea toute cette entreprise. La Motte-Houdart, de l'Académie française, composa le manifeste qui ne fut signé de personne.

Une flotte anglaise battit celle d'Espagne. auprès de Messine, et alors tous les projets du cardinal Alberoni étant déconcertes, ce ministre, regarde six mois auparavant comme le plus grand homme d'état, ne passa plus alors que pour un téméraire et un brouillon. Le duc d'Orléans ne voulut donner ia paix à Philippe V, qu'à condition qu'il renverrait son ministre: il fut livre par le roi d'Espagne aux troupes françaises qui le conduisirent sur les frontières d'Italie. Ce même homme étant depuis légat à Bologne, et ne pouvant plus entreprendre de bouleverser des royaumes, occupa son loisir à tenter de détruire la république de Saint-Marin. (1720) Cependant il résulta de tous ses grands desseins qu'on s'accorda à donner la-Sicile à l'empereur Charles VI, et la Sardaigne aux ducs de Savoie, qui l'ont toujours possédée depuis ce temps, et qui prennent le titre de rois de Sardaigne: mais la maison d'Autriche a perdu depuis la Sicile.

Ces évenements publics sont assez connus; mais ce qui ne l'est pas, et qui est très-vrai, c'est que quand le règent voulut mettre pour condition de la paix, qu'il marierait sa fille, mademoiselle de Montpensier, an prince des Asturies, don Louis, et qu'on donnerait l'in-

fante d'Espagne au roi de France, il ne put y parvenir qu'en gagnant le jésuite Dauben-ton, confesseur de Philippe V. Ce jésuite détermina le roi d'Espagne à ce double mariage; mais ce fut à condition que le duc d'Orléans, qui s'était déclare contre les jé-suites, en deviendrait le protecteur, et qu'il ferait enregistrer la constitution. Il le promit. et tint parole. Ce sont là souvent les secrets ressorts des grands changements dans l'état et dans l'Église. L'abbé Dubois, designé archevêque de Cambrai, conduisit seul cette affaire, et ce fut ce qui lui valut le cardinalat. Il fit enregistrer la bulle purement et simplement, comme on l'à déjà dit, par le grand-conseil, ou plutôt malgré le grand-conseil, par les princes du sang, les ducs et pairs, les maréchaux de France. les conseillers d'état et les maîtres des requêtes, et surtout par le chancelier d'Aguesseau luimême, qui avait été si long-temps contraire à cette acceptation. D'Aguesseau, par cette faiblesse, se déshonorait aux yeux des citoyens, mais non pas des politiques. L'abbé Dubois obtint même une rétractation du cardinal de Noailles. Le régent de France, dans cette intrigue, se trouva lie pendant quelque temps, par les mêmes intérêts, avec le jésuite Daubenton.

Philippe V commençait à être attaqué d'une mélancolie qui, jointe à sa dévotion, le postait à renoncer aux embarras du trône, et à le résigner à son fils aîné, don Louis; pro-

jet qu'en effet il exécuta depuis, en 1724. Il consia ce secret à Daubenton. -Ce jésuite trembla de perdre tout son crédit quand son pénitent ne serait plus le maître, et d'être réduit à le suivre dans une solitude. véla au duc d'Orléans la confession de Philippe V, ne doutant pas que ce prince ne fit tout son possible pour empêcher le roi d'Espagne d'abdiquer. Le régent avait des vues contraires, il eût été content que son gendre fût roi, et qu'un jésuite, qui avait tant gêné son goût dans l'affaire de la constitution, ne fût plus en état de lui prescrire des conditions. Il envoya la lettre de Daubenton au roi d'Espagne. Ce monarque montra froidement la lettre à son confesseur, qui tomba évanoui, et mourut peu de temps après (\*).

N. B. Victor-Amédée est le premier prince de l'Europe qui ait renoncé aux confesseurs jésuites, et ôté à ces pères les collèges de ses états. Voici à quelle occasion. Un jésuite qu'il avait pour confesseur étant tombé malade, Victor allait souvent le voir; peu de jours

d'Espagne, écrite par Bellando, imprimée avec la permission du roi d'Espagne lui-méme; elle doit être dans la bibliothèque des cordeliers à Paris. On peut la lire à la page 306 de la quatrième partie. J'en ai la copie entre les mains. Cette perfidie de Daubenton, plus commune qu'on ne croit, est connue de plus d'un grand d'Espagne qui, l'atteste.

### CHAPITRE II.

Suite du Tableau de l'Europe. Régence du due d'Orléans. Système de Law ou Lass.

CE qui étonna le plus toutes les cours de l'Europe, ce fut de voir quelque temps après, en 1724 et 1725, Philippe V et Charles VI, autrefois si acharnés l'un contre l'autre, maintenant étroitement unis, et les affaires sorties de leur route naturelle au point que le ministère de Madrid gouverna une année entière la cour de Vienne. Cette cour, qui n'avait jamais eu d'autre intention que de fermer à la maison française d'Espagne tout accès dans l'Italie, se laissa entraîner loin de ses propres sentiments, jusqu'à recevoir un fils de Philippe V et d'Elisabeth de Parme,

avant de mourir, le confesseur le pria de s'approcher de lui: "Comblé de ves bontés, lui "dit-il., je ne puis vous marquer ma reconnais"sance qu'en vous donnant un dernier conseil,
"mais si important que peut-être il suffit pour
"n'acquitter envers vous. N'ayez jamais de con"fesseur jésuite. Ne me demandez point les
"motifs de ce conseil, il ne me serait pas per"mis de vous le dire." Victor le crut, et depuis ce temps il ne voulut plus confier aux
jésuites ni sa conscience, ni l'éducation de ses
sujets. Nous tenons ce fait d'un homme aussi
véridique qu'éclairé, qui l'a entendu de la
bouche mene de Victor-Amédée.

sa seconde femme, dans cette même Italie dont on voulait exclure tout Français et tout Espagnol. L'empereur donna à ce fils puîné de son concurrent l'investiture de Parme et de Plaisance, et du grand-duché de Toscane: quoique la succession de ces états ne fût point ouverte, don Carlos y fut introduit avec six mille Espagnols; et il n'en coûta à l'Espagne que deux cent mille pistoles données à Vienne.

Cette faute du conseil de l'empereur ne fut pas au rang des fautes heureuses; elle lui coûta plus cher dans la suite. Tout était étrange dans cet accord: c'étaient deux maisons ennemies qui s'unissaient sans se fier l'une à l'autre; c'étaient les Anglais qui, ayant tout fait pour détrôner Philippe V, et lui ayant arraché Minorque et Gibraltar, étaient les médiateurs de ce traité; c'était un Hollandais, Ripperda, devenu duc et tout-puissant en Espagne, qui le signait, qui fut disgracié après l'avoir signé, et qui alla mourir ensuite dans le royaume de Maroc, où il tenta d'établir une religion nouvelle.

Cependant en France la régence du duc d'Orléans, que ses ennemis secrets et le bouleversement général des finances devaient rendre la plus orageuse des régences, avait été la plus paisible et la plus fortunée. L'habitude que les Français avaient prise d'obéir sous Louis XIV, fit la sûreté du régent et la tranquillité publique. La conspiration dirigée de loin par le cardinal Albéroni, et

mal tramée en France, fut dissipée aussitôt que formée. Le parlement, qui dans la minorité de Louis XIV avait fait la guerre civile pour douze charges de maîtres des requêtes, et qui avait cassé les testaments de Louis XIII et de Louis XIV avec moins de formalités que celui d'un particulier, eut à peine la liberté de faire des remontrances lorsqu'on eut augmenté la valeur numéraire des espèces trois fois au-delà du prix ordi-Sa marche à pied, de la grand' chambre au Louvre, ne lui attira que les railleries du peuple. L'édit le plus injuste qu'on ait jamais rendu, celui de défendre à tous les habitants d'un royaume d'avoir chez sei plus de cinq cents francs d'argent comptant, n'excita pas le moindre mouvement. La disetté entière des espèces dans le public; tout un peaple en foule se pressant pour aller recevoir à un bureau quelques monnaies necessaires à la vie, en échange d'un papier décrié dont la France était inondée; plusieurs citoyens corases dans cette foule, et leurs cadavres portes par le neuple au Pa-lais-Royal, ne produisivent pas une appavence de sédition. Enfin ce fameux système de Lass, qui semblait devoir ruiner la régence et l'état, soutint en effet l'un et l'autre par des consequences que personne n'avait 

La cupidité qu'il réveilla dans toutes les conditions, depuis le plus bas peuple jusqu'aux magistrats, aux évêques et aux prin-

ces, détourna tous les esprits de toute attention au bien public, et de toute vue politique et ambitieuse, en les remplissant de la crainte de perdre et de l'avidité de gagner. C'était un jeu nouveau et prodigieux, où tous les citoyens pariaient les uns contre les autres. Des joueurs acharnés ne quittent point leurs cartes pour troubler le gouvernement. Il arriva, par un prestige dont les ressorts ne purent être visibles qu'aux yeux les plus exerces et les plus fins, qu'un système tont chimérique enfanta un commerce réel, et sit renaître la compagnie des Indes, établie autrefois par le célèbre Colbert, et ruinée par les guerres. Enfin, s'il y eut beaucoup de fortunes particulières détruites, la nation devint bientôt plus commerçante et plus riche. Ce système éclaira les esprits, comme les guerres civiles aiguisent les courages.

Ce fut une maladie épidémique qui se répandit de France en Hollande et en Angleterre; elle mérite l'attention de la postérité; car ce n'était point l'intérêt politique de deux ou trois princes qui bouleversait des nations. Les peuples se précipitèrent d'eux-mêmes dans cette folie, qui enrichit quelques famillès, et qui en réduisit tant d'autres à la mendicité. Voici quelle fut l'origine de cette démence précédée et suivie de tant de

Un Ecossais, nommé Jean Law, que nous

عداقا بريا ويقوم فالتواوقي

nommons Jean Lass \*), qui n'avait d'autre métier que d'être grand joueur et grand calculateur, obligé de fuir de la Grande-Bretagne pour un meurtre, avait des long-temps rédigé le plan d'une compagnie qui payerait en billets les dettes d'un état, et qui se rembourserait par les profits. Ce système était très-compliqué; mais réduit à ses justes bornes, il pouvait être très-utile. une imitation de la banque d'Angleterre et de sa compagnie des Indes. Il proposa cet établissement au duc de Savoie, depuis premier roi de Sardaigne, Victor-Amédée, qui répondit qu'il n'était pas assez puissant pour se ruiner. Il le vint proposer au contrôleurgeneral Desmarets; mais c'était dans le temps dune guerre malheureuse où toute confiance était perdue; et la base de ce système étail la confiance.

Enfin il trouve tout favorable sous la régence du duc d'Orléans: deux milliards de dettes à éteindre, une paix qui laissait du loisir au gouvernement, un prince et un peuple amoureux des nouveautés:

Il établit d'abord une banque en son propre nom, en 1716. Elle devint bientôt un bureau général des recettes du royaume.

<sup>&</sup>quot;) On le dit fils d'un orfèvre dans les Mémoires infidèles de la régence. On appelle en anglais orfèvre, goldsmith, un dépositaire d'argent, espèce d'agent de change.

On y joignit une compapnie du Mississippi, compagnie dont on faisait espérer de grands avantages. Le public, séduit par l'appât du gain, s'empressa d'acheter avec fureur les actions de cette compagnie et de cette banque réunie. Les richesses, auparavant resserrées par la défiance, circulèrent avec profusion; les billets doublaient, quadruplaient ces richesses. La France fut très-riche en effet par le crédit. Toutes les professions connurent le luxe; et il passa chez les voisins de la France qui eurent part à ce commerce.

La banque fut déclarée banque du roi, en 1718. Elle se chargea du commerce du Sénégal. Elle acquit le privilège de l'ancienne compagnie des Indes, fondée par le bélèbre Colbert, tombée depuis en décadence, et qui avait abandonné son commerce aux négociants de Saint-Malo. Enfin elle se chargea des fermes générales du royaume. Tout fut donc entre les mains de l'Ecossais Lass, et toutes les finances du royaume dépendirent d'une compagnie de commerce.

Cette compagnie paraissant établie sur de si vastes fondements, ses actions augmenterent vingt fois au-delà de leur première valeur. Le duc d'Orléans fit sans doute une grande faute d'abandonner le public à luimême. Il était aisé au gouvernement de mettre un frein à cette frénésie; mais l'avidité des courtisans et l'espérance de profiter de ce désordre empêchèrent de l'arrêter.

Les variations fréquentes dans le prix de ces effets, produisirent à des hommes internances des biens immenses; plusieurs en moins de six mois devinrent beaucoup plus riches que beaucoup de princes. Lass, séduit lui-même par son système, et ivre de l'ivresse publique et de la sienne, avait fabriqué tant de billets, que la valeur chimérique des actions valait, en 1719, quatrevingt fois tout l'argent qui pouvait circuler dans le royaume. Le gouvernement remboursa en papiers tous les rentiers de l'état.

Le régent ne pouvait plus gouverner une machine si immense, si compliquée, et dont le mouvement rapide l'entrainait malgré lui. Les anciens financiers et les gros banquiers réunis épuisèrent la banque royale, en tirant sur elle des sommes considérables. Chacun chercha à convertir ses billets en espèces; mais la disproportion était énorme. Le crédit tomba tout d'un coup: le régent voulut le ranimer par des arrêts qui l'anéantirent. On ne vit plus que du papier; une misère réelle commençait à succéder à tant de richesses fictives. Ce fut alors qu'on donna la place de contrôleur-général des finances à Lass, précisément dans le temps qu'il était impossible qu'il la remplit; c'était en 1720, époque de la subversion de toutes les for-tunes des particuliers et des sinances du royaume. On le vit en peu de temps, d'Ecossais, devenir Français par la naturalisation;

de protestant, catholique; d'aventurier, seigneur des plus belles terres; et de banquier,
ministre d'état. Je l'ai vu arriver dans les
salles du Palais-Royal, suivi de ducs et pairs,
de maréchaux de France et d'évêques. Le
désordre était au comble. Le parlement de
Paris s'opposa autant qu'il le put à ces innovations, et il fut exilé à Pontoise. Enfin
dans la même année Lass, chargé de l'exécration publique, fut obligé de fuir du pays
qu'il avait voulu enrichir, et qu'il avait bouleversé. Il partit dans une chaise de poste que
lui prêta le duc de Bourbon-Condé, n'emportant avec lui que deux mille louis, presque
le seul reste de son opulence passagère.

Les libelles de ce temps-la accusent le régent de s'être emparé de tout l'argent du royaume pour les vues de son ambition; et il est certain qu'il est mort endetté de sept millions exigibles. On accusait Lass d'avoir fait passer pour son profit les espèces de la France dans les pays étrangers. Il a vécu quelque temps à Londres des libéralités du marquis de Lassay, et est mort à Venise, en 1729, dans un état à peine au-dessus de l'indigence. J'ai vu sa veuve à Bruxelles, aussi humiliée qu'elle avait été fière et triomphante à Paris. De telles révolutions ne sont pas les objets les moins utiles de l'histoire.

Pendant ce temps la peste désolait la Provence. On avait la guerre avec l'Espagne. La Bretagne était prête à se soulever. Il sétait formé des conspirations contre le régent; et capendant il vint à hout, presqua sans peine, de tout ce qu'il voulut au dehora et au-dedans. Le royaume était dans une confusion qui faisait tout craindre, et cependant ce fut le règue des plaisirs et du luxe.

Il fallut, après la ruine du système de Lass, reformer l'état; on fit un recensement de toutes les fortunes des citoyens, ce qui était une entreprise non moins extraordinaire que le système: ce fut l'opération de finance et de justice la plus grande et la plus difficile qu'on ait jamais faite chez aucun peuple. On la commença vers la fin de 1721. Elle fut imaginée, rédigée et conduite par quatre \*) frères, qui jusque-là n'avaient point en de part principale aux affaires publiques, et qui, par leur génie et par leurs travaux, mériterent qu'en leur confiât la fortune de l'état. Ils établirent assez de bureaux de maîtres des requêtes et d'autres juges; ils formèrent un ordre assez sur et assez net pour que le chaos fût déhrouillé; cinq cent onze mille et neuf citoyens, la plupart pères de famille, portèrent leur fortune en papier à ce tribunal. Toutes ces dettes innombrables furent liquidées à près de seize cent trente et un millions numéraires effectifs en argent, dont l'ésat fut charge. C'est ainsi

Les frères Paris.

Voltaire. Tome 1X.

que finit ce jeu prodigieux de la fortune, qu'un étranger inconnu avait fait jouer à toute une nation \*).

Après la destruction de ce vaste édifice de Lass, si hardiment conçu, et qui écrasa son architecte, il resta de ses débris une compagnie des Indes, qu'on crut quelque temps, à Paris, la rivale de celles de Lon, dres et d'Amsterdam.

La fureur du jeu des actions, qui avait saisi les Français, anima aussi les Hollandais et les Anglais. Ceux qui avaient observé en France les ressorts par lesquels tant de particuliers avaient élevé des fortunes si rapides et si immenses sur la crédalité et sur la misère

<sup>1)</sup> L'historien de la régence et celui du duc d'Orléans parlent de cette grande affaire ayec aussi peu de connaissance que tous les autres: ils disent que le contrôleur-général, M. de La Houssaie, était chambellan du duc d'Orléans: ils prennent un écrivain obscur, nomme La Jonchère pour La Jonchère, le trésorier des guerres. De sont des livres de Hollande. Vous g trouverez dans une continuation de l'Historie universelle de Bénigne Bostuet imprimée en 1738, chez l'Honoré, à Amsterdam, que le dut de Bourbon-Gonde un premient ministre après le duc d'Orleans, pfit batir le château de Chantilli "de fond en comble du produit des actions:" vous y verrez que Lass avait vingt millions sur la banque d'Angleterre: autant de lighes autant de mensonges. citer Lone Li.

publiques, portèrent dans Amsterdam, dans Roterdam, dans Londres, le même artifice et la même folie. On parle encore avec étonnement de ces temps de démence et de ce fléau politique: mais qu'il est peù considérable en comparaison des guerres civiles et de celles de religion qui ont si long-temps ensanglanté l'Europe, et des guerres de peuple à peuple, ou plutôt de prince à prince, qui dévastent tant de contrées! Il se trouva dans Londres et dans Rotterdam des charlatans qui firent des dupes. On créa des compagnies et des commerces imaginaires. Amsterdam fut bientôt désabusé. Rotterdam fut ruiné pour quelque temps. Londres fut bouleversé pendant l'année 1720. Il résulta de cette manie; en France et en Angleterre, un nombre prodigieux de banqueroutes, de fraudes, de vols publics et particuliers, et toute dépravation de mœurs que produit une cupidité effrénée.

## CHAPITRE III.

De l'abbé Dubois, archeveque de Gambrai, cardinal, premier ministre. Mort du duc d'Orléans.

In ne faut pas passer sous silence le ministère du cardinal Dubois. C'était le fils d'uns apothicaire de Brive-la-Gaillarde, dans le fond du Limousin. Il avait commencé par

être instituteur du duc d'Orléans, et ensuite. en servant son élève dans ses plaisirs, il en acquit la confiance: un peu d'esprit, beaucoup de débauche, de la souplesse, et surtont le goût de son maître pour la singularité, firent sa prodigieuse fortune. cardinal premier ministre avait été un homme grave, cette fortune aurait excité l'indignation, mais elle ne fut qu'un ridicule. Le duc d'Orléans se jouait de son premier ministre, et ressemblait à ce pape qui fit son porte-singe cardinal. Tout se tournait en gaîté et en plaisanterie dans la régence du duc d'Orléans: c'était le même esprit que du temps de la Fronde, à la guerre civile près; ce caractère de la nation, le régent l'avait fait renaître après la sévère tristesse des dernières années de Louis XIV.

Le cardinal Dubois archevêque de Cambrai, mourut d'un ulcère dans l'urètre, suite de ses débauches. Il trouva un expédient pour n'être pas fatigué dans ses derniers moments par les pratiques de la religion catholique, dont jamais ministre ne fit moins de cas que lui. Il prétexta qu'il y avait pour les cardinaux un cérémonial particulier, et qu'un cardinal ne recevait pas l'extrême-onction et le viatique comme un autre homme. Le suré de Versailles, alla aux informations, et pendant ce temps Duhois monrut, le 19 auguste 1728. Nous rîmes de sa mort comme

de son ministère: tel était le goût des Français, accoutumés à rire de tout \*).

Le duc d'Orléans prit alors, le titre de premier ministre, parce que le roi étant majeur, il n'y avait plus de régence; mais il suivit bientôt son cardinal. C'était un prince à qui on ne pouvait reprocher que son goût ardent pour les plaisirs et pour les nou-teantés.

De toute la race de Henri IV, Philippe d'Orléans sut celui qui lui ressembla le plus; il en avait la valeur, la bonté, l'indulgence, la gaîté, la facilité, la franchise, avec un esprit plus cultivé. Sa physionomie, incomparablement plus grâcieuse, était dependent celle de Henri IV. Il se plaisait quelquesois à mettre une fraise, et c'était alors Henri IV embels.

Il avait alors un singulier projet, dont sa mort subite sauva la France. Cétait de rap-

<sup>&</sup>quot;) Le régent, en 1722, avait fait le cardinal Dobois premier ministre. Où le compilateur des
Mémoires de Maintenon a-t-il pris que Louis
XIV, ayant donné un petit bénéfice, en 1698,
à cet abbé Dubois, alors obsour, avait dit de
lui: "Il ne s'attache point aux ferames qu'il
naine; s'il boit il ne s'enivre pas; et s'il jours
il-ne perd jamais?" Voilà de singulières raisons pour donner un bénéfice. Peut-on faire
parler ainsi Louis XIV? et ce monarque jetaitil la vue sur l'abbé Dubois? D'ailleurs l'abré
Dubois n'était ni joueur ni buveur.

pelen Lass, réfugié et oublié dans Venise, et de faire revivre son système, dont il comptait rectifier les abus et augmenter les avantages. Rien ne put jamais le détacher de l'idée d'une banque générale chargée de payer toutes les dettes de l'état. L'exemple de Venise, de la Hollande, de l'Angleterre lui faisait illusion. Son secrétaire Melon. esprit systématique, très-éclairé, mais chimérique, lui avait inspiré ce dessein, et l'y confirmait de jour en jour. Il oubliait la différence établie par la nature entre le génie des Français et des peuples qu'on voulait imiter; combien de temps il faut pour faire réussir de tels établissements; que la nation était alors plus révoltée contre le système de Lass qu'elle n'en avait été d'abord enivrée; et que Lass, revenant une seconde fois bouleverser la France avec des billets, trouverait des ennemis plus en garde, plus acharnés et plus puissants qu'il n'en avait eus à combattre dans ses premiers prestiges.

La contemplation continuelle de cette grande entreprise qui seduisait le duc d'Or-léans, et celle des orages qu'il allait exciter allumèrent son sang. Les plaisirs de la table et de l'amour dérangèrent sa santé davantage. Il fut averti par une légère attaque d'apoplexie qu'il négligea, et qui lui en attira une seconde, le 2 décembre 1723 à Versailles. Il mourut au moment qu'il en fut frappé.

Son fils, le duc de Chartres, d'un caractere faible et bizarre, plus fait pour une cellule à Sainte-Geneviève, où il a fini ses jours, que pour le ministère, ne demanda pas la place de son père. Le duc de Bourbon, arrière-petit-fils du grand Condé, la demanda sur-le-champ au jeune roi majeur, Le roi était avec Fleuri, ancien évêque de Fréjus, son précepteur. Il consulta, par un regard, ce vieillard ambitieux et circonspect, qui n'osa pas s'opposer par un signe de tête à la demande du prince.

La patente de premier ministre était déjà dressée par le secrétaire d'état La Vrillière, et le duc de Bourbon fut le maître du ro-

yaume en deux minutes.

Le sort, des princes de Condé a toujours été d'être opprimés par des prêtres. Le premier prince de Condé, Louis, oncle de Henri IV, fut toute sa vie persécuté par les prêtres de Rome et de la France, assessiné sur le champ de bataille immédiatement après la perte de la journée de Jarnac.

Le second, Henri, cousin germain, de Henri IV, plus poursuivi encore par les prêtnes de la Ligue, empoisonné dans Saint-Jean-

d'Angely.

Le troisième, Henri II, mis en prison sous le gouvernement du Florentin Concini, et depuis, toujours tourmenté par le cardinal de Richelieu, quoiqu'il ent marié son fils, à la nièce de ce cardinal.

Le quatrieme, qui est le grand Condé,

enferme à Vincennes et au Havre, poursuivi hors du royaume par le cardinal Mazarin.

Enfin, celui dont nous parlons, et que nous appelons M. le Due, supplanté, chassé de la cour, et exilé par Fleuri, évêque de Fréjus, qui fut cardinal bientôt après.

Voici comment se fit cette révolution qui étonna la France, et qui n'était après tout qu'un changement de ministre, ordinais dans

toutes les cours.

M. le Duc abandonna d'abord tout le departement de l'Eglise, et le soin de poursuivre les calvinistes et les jansenistes à l'évêque de Fréjus, se réservant l'administration de tout le reste. Ce partage produisit quelques difficultés entre eux. Le prince était gouverné par un des frères Pâris, nomme Duverney, qui avait eu la principale part à l'ouvrage inoui de la liquidation des biens de tous les citoyens, après le renversement des chimères de Lass. Une autre personné gouvernait plus gaiment le prince ministre, détait la file du traitant Pléneuf, mariée su marcuis de Prie, jeune femme buillante, Nigere, d'un esprit vift et agréable. Pour Fleuri, âgé alors de soixante et treize ans, il n'était gouverné par personne, et il avait tur le roi, son élève, un ascendant suprême, Puit de l'autorité d'un précepteur sur son disciple, et de l'habitude.

Paris Duverney, étroitement lie avec cette marquise de Prie, résolut avec elle de mottre

le roi entièrement dans la dépendance du prince, et de chasser le précepteur. Nous avons déjà vu que le duc d'Orléans, régent de France, pour finir sa guerre contre le roi d'Espagne Philippe V, avait marie l'infante, fine de ce monarque et de la princesse de Parme, âgée alors de cinq ans et demi, au roi de France, qui en avait quinze. Il fallait attendre environ dix ans au moins la naissance incertaine d'un dauphin. Madame de Prie et Duverney prirent ce prétexte pour renvoyer l'infante à son père et pour faire un véritable mariage du roi de France avec une sœur du duc de Bourbon, très-belle et très-capable de donner des enfants, élevée à Fontevrault sous le nom de princesse de Vermandois.

On commença par renvoyer la femme de cinq ans avant de s'assurer d'une plus mûre. On la fit partir pour l'Espagne, sans pressentir son père et sa mere, sans adoucir la dureté d'une telle démarche par la plus légère excuse. On charges seulement l'abbé de Livry Sanguin, fils d'un premier maître d'hôtel du roi, ministre alors en Portugal, de passer en Espagne pour en instruire le roi et la reine, pendant que leur enfant était en chemin, reconduite à petites journées. Cet oubli de toute bienséance n'était l'effet d'aucune querelle entre les cours de France et d'Espagne. Il semblait qu'une telle démarche ne pouvait être imputée qu'un caractère de Duverney, qui syant été garçon ca-

baretier dans son enfance, chez se mère, en Dauphiné, soldat aux gardes dans sa jeunesse, et plongé depuis dans la finance, retint toute sa vie un peu de la dureté de ces trois professions. La marquise de Prie ne songea jamais aux conséquences, et M. le Duc n'était pas politique.

L'infante, qui fut ainsi reconduite, fut der puis reine en Portugal. Elle donna à Joseph II les enfants qu'on ne vonlut pas qu'elle donnât à Louis XV, et n'en fut pas plus heu-

reuse.

Quelques mois après son renvoi, madame de Prie courut en poste à Fontevrault essayer si la princesse de Vermandois lui convenait, et si on pouvait s'assurer de gouverner le roi de France par elle. La princesse, encore plus fière que la marquise n'était légère et inconsidérée, la reçut avec une hauteur dédaigneuse, et lui fit sentir qu'elle était indignée que son frère lui dépêchât une telle ambassadrice. Cette seule entrevue la priva de la conronne. On la laissa faire la fière dans son couvent: elle mourrut abbesse de Beaument-les-Tours trois ans après.

Il y avait dans Paris une madame Texier, maîtresse d'un ancien militaire, nommé Vauchon, veuve d'un caissier qui avait appartenu à Pléneuf, père de madame de Prie, Elle était retenue pour toujours dans, son lit par une maladie affreuse qui lui avait rongé la moitié du visage. Vauchon lui

parla de Stanislas Leczinski, fait roi de Pologne par Charles XII, dépossédé par Pierrele-Grand, et réfugié à Weissenhourg, frontière de l'Alsace, y vivant d'une pension modique que le ministère de France lui payait tres mal. Il avait une fille élevée des son berceau dans le malheur, dans la modestie. et dans les vertus qui rendaient ses infortunes plus intéressantes. La dame Texier pria la marquise de la venir voir; elle lui parla de cette princesse pour laquelle on avait propose des partis un peu au-destous d'un roi de France. Madame de Prie partit deux jours après pour Weissenbourg, vit cette infortunée princesse polonaise, trouva qu'on ne lui en avait pas assez dit, et la fit reine.

Dans le conseil privé qu'on assembla pour décider de cette alliance, l'évêque de Fréjus dit simplement qu'il ne s'était jamais mêlé de mariage. Il laissa conclure l'affaire sans la recommander, et sans s'y opposer. La nouvelle reine fut aussi reconnaissante envers M. le Duc, que le roi et la reine d'Espagne furent indignés du renvoi, ou plu-

tôt de l'expulsion de l'infante.

Quelques temps après, les murmures de Versailles et de Paris ayant éclaté, la défiance entre M. le Duc et le précepteur étant augmentée, la cour ayant formé deux partis, les esprits commençant à s'aigrir, l'èvêque déclare enfin au prince ministre, que le seul moyen d'en prévenir les suites, était de renvoyer de la cour madame de Prie, qui était dame du palais de la reine. La marquise, de son coté, résolut, seton les règles de la guerre de cour, de faire partir le précepteur.

Une des mortifications du premier ministre était que, lorsqu'il travaillait avec le roi aux affaires d'état, Fleuri y assistait toujours, et que, lorsque Fleuri faisait signer au roi des ordres pour l'Eglise, le prince n'y était point On engagea un jour le roi à venir tenir son petit conseil sur des objets de peu d'importance dans la chambre de la reine, et quand l'évêque de Fréjus voulut entrer, la porte lui fut fermée. Fleuri, incertain si le roi n'était pas du complot, prit incontinent le parti de se retirer au village d'Issi, entre Paris et Versailles, dans une petite maison de campagne appartenant à un sémi-C'était la son refuge quand il était mécontent ou qu'il feignait de l'être.

Le parti du premier ministre paraît triompher pendant quelques heures, mais ce fut une seconde journée des dupes, semblable à sette journée si connue, dans laquelle le cardinal de Richelieu, chassé par Marie de Médicis, et par ses autres ennemis, les chassa

tous à son tour.

Le jeune Louis XV, accoutumé à son pricepteur, aimait en lui un vieillard qui, n'ayant rien demandé jusque-la pour sa famille inconnue à la cour, n'avait d'autre intérêt que celui de son pupille. Fleuri lui plaisait par la douceur de son caractère, par les agnéments de son esprit naturel et facile. Il n'y avait pas jusqu'à sa physionomie, donce et imposante, et jusqu'au son de sa voix qui n'eût subjugué le roi. M. le Duc, ayant reçu de la nature des qualités contraires, inspirait

au roi une secrète répugnance.

Le monarque, qui n'avait jamais marqué de volonte, qui avait vu avec indifférence son gouverneur, le maréchal de Villeroi. exile par le duc d'Orléans régent; qui ayant recu pour femme un enfant de six ans sans en être surpris, l'avait vu partir comme un oiseau qu'on change de cage; qui avait épousé la fille de Stanislas Leczinski, sans faire attention à elle ni à son père; ce prince enfin à qui tout paraissait égal, fut réellement affligé de la retraite de l'évêque de Fréjus. Il le redemanda vivement, non pas comme un enfant qui se dépite quand on change sa nourrice, mais comme un souverain qui commence à sentir qu'il est le maître. fit des reproches à la reine, qui ne répon-dit qu'avec des larmes. M. le Duc fut obligé d'écrire lui-même à l'évêque, et de le prier au nom du roi de revenir.,

Ce petit démêlé domestique fut incontinent le sujet de tous les discours chez tous les courtisans, chez tout ce qui habitait Versailles. Je remanquai qu'il fit plus d'impression sur les esprits que n'en firent depuis toutes les nouvelles d'une guerre funeste à la France et à l'Europe. On s'agitait, on s'interrogeait, on patlait avec égarement et avec défiance. Les uns désiraient une grande révolution, les autres la craignaient; tout était en alarmes.

Il y avait ce jour-là spectacle à la cour: en jouait Britannicus. Le roi et la reine arriverent une heure plus tard qu'à l'ordinaire. Tout le monde s'aperçut que la reine avait pleuré; et je me souviens que lorsque Narcisse prononça ce vers:

Que tardez-vous, seigneur, à la répudier?

presque toute la salle tourna les yeux sur la reine pour l'observer avec une curiosité plus

indiscrète que maligne.

Le lendemain Fleuri revint. Il affecta de ne se point plaindre; et sans paraître demander ni satisfaction ni vengeance, il se contenta d'abord d'être en secret le maître des affaires. Enfin, le 11 juin 1726, le roi ayant invité M. le Duc à venir coucher à la maison de plaisance de Rambouillet, et étant parti, disait-il, pour l'attendre, le duc de Charost, capitaine des gardes, vint avrêter ce prince dans son appartement; il le mit entre les mains d'un exempt qui le conduisit à Chantilli, séjour de ses peres et son exil.

La dissimulation de l'évêque, dans cette exécution, n'était pas extraordinaire; celle du roi partit l'être; mais le précepteur avait inspiré à son élève une partie de son caractère; et d'ailleure on avait ditollepuis ei long.

temps, »qui ne sait dissimuler, ne sait pas »regner,« que ce proverbe royal, inventé pour les grandes occasions, était toujours àp-

pliqué aux petites.

Pâris Duverney, des ce moment, ne fut plus le maître de l'état. Le roi déclara, dans un conseil extraordinaire, que c'était lui qui devait l'être, et que tous les ministres iraient travailler chez l'évêque de Fréjus, c'est-à-dire que Fleuri allait régner; les frères Pâris furent exilés, et bientôt Duverney fut mis à la Bastille.

C'est ce même Duverney que nous avons vu depuis jouir d'une assez grande fortune, et de beaucoup de considération. Il fut l'inventeur et le vrai fondateur de l'école militaire. Pour madame de Prie, elle fut envoyée au fond de la Normandie, où elle mourut bientôt dans les convulsions du dé-

sespoir.

Il manquait à Fleuri d'être cardinal. C'est une qualité étrangère à l'Eglise et à l'état, que tout ecclésiastique romain, à portée de l'obtenir, poursuit avec fureur, que les papes font long-temps espérer pour avoir des créatures; et que les rois honorent chez eux, par une ancienne coutume qui tient lieu de raison et même de politique.

M. le Duc avait secrètement empêché, par le cardinal de Polignac, ambassadeur à Rome, et par l'abbé de Rothelin, qu'on n'envoyât cette barrette tant désirée: elle arriva bientôt. Fleth? la reçut avec la même simplicité apparente qu'il avait reçu la place de premier ministre, et qui dirigea tontes les actions de sa vie, sans jamais laisser entrevoir sur son visage, ni les sourcils de la

fierté, ni les grimaces de l'hypocrisie.

S'il y a jamais eu quelqu'an, d'heureux sur la terre, c'était sans doute le cardinal de Fleuri. On le regarda comme, un homme des plus aimables, et de la société la plus délicieuse jusqu'à l'âge de soixante et treize aus: et lorsqu'à cet age, où tant de vieillards se retirent du monde, il eut pris en main le gouvernement, il fut regardé comme un des plus sages. Depuis 1726 jusqu'à 1742, tout lui prospera. Il conserva jusqu'à pres de quatre-vingt-dix ans une tête tres-saine, libre et capable d'affaires.

Quand on songe que de mille contemporains il y en a très-rarement un seul qui parvienne a cet âge, on est obligé d'avoner que le cardinal de Fleuri eut une destinée unique. Si sa grandeur fut singulière, en ce qu'ayant commencé si tard, elle dura si long-temps sans aucun nuage, sa modération et la douceur de ses mœurs ne le furent pas moins. On sait quelles étaient les richesses et la magnificence du cardinal d'Amboise, qui aspirait à la tiare; et l'hypocrisis arrogante de Ximenes, qui levait, des armées à ses dépens, et qui, vêtn en moine, disait qu'avec son cordon il conduisait les grands d'Espagne: on connaît le faste royal de Richelieu, les richesses prodigienses accumuless par Mazaria. Il restait au cardinal de Fleuri la distinction de la modestie, il fur simple et économe en tout, sans jamais se démentir. L'élévation manquait à son caractère. Ce défaut tenait à des verius, qui sont la douceur, l'égalité, l'amour de l'ordre et de la paix: il prouva que les espris doux et conciliants sont faits pour gouvenner les autres.

Il sétait démis le plus tût qu'il avait pu de son évêché de Fréjus, après l'avoir libéré de dettes par son économie, et y avoir fait beaucoup de hien par son esprit de conciliation. C'étaient la les deux partjes dominantes de son cavactère. La rajson qu'il allégua à ses diocésains était l'état de sa santé qui le mettait désormais dans l'impuissance de neiller à son troupeas; mais heureuse, ment il n'avait jamais été, malade.

Cet évêché de Fréjus, lois de la pour; dans un pays peu agréable, lui avait qui ours déplu. Il disait que, des qu'il agait vu sa femme, il avait dépoûté de son mariage, et signs dans une lettre de plaisanterie au cardinal Quirin: »Fleuri, évêque de Fréjus, par l'indignation divine.

spar Lindignation divine.4

Il se démit vers le commencement de 1715.
Le maréchal de Villeroi, après heaucoup de sollicitations, obtint de Louis MV, qu'il nommat l'évêque de Fréjus prépepteur par son codicille. Cependent veici comme le nouveau précepteur sen explique dans une leurs au dardinal Quirisit.

»J'ai régretté plus d'une fois la solitude rde Fréjus. En arrivant j'ai appris que le proi était à l'extremité, et qu'il m'avait fait pl'honneur de me nommer précepteur de son petit-fils: s'il avait été en état de m'enten-»dre, je l'aurais supplié de me décharger ">d'un fardeau qui me fait trembler; paprès sa mort on n'a pas voulu m'écouter; pj'en ai été malade, et je ne me console ppoint de la perte de ma liberté.«

Il s'en consola en formant insensiblement son élève aux affaires, au secret, à la probite, et conserva dans toutes les agitations de la cour, pendant la minorité, la bienveit lance du régent et l'estime générale; ne cherchant point à se faire valoir, ne se plairefus, n'entrant dans aucunc intrigue: mais il s'instruisait en secret de l'administrations interieure du royaume, et de la politique étrangéres el fit désirer à la France, par la circonspection de sa conduite, par la seduction almable de son esprit, quion le viti à la tête des affaires. Ce fui le second procepteur qui gouverna la France: il ne prit point le titre de premier ministre, et se contenta d'être absolu. Son administration fut moins contestée et moins enviée que delle de Richelieu et de Mazarin, dans les temps les plus heureux de leurs ministères : Sa place he dianger rich dans see thouse On fut étonné que le premiur ministre Mit : le plus aimable et le phis désintéresse des courtisans. Be bien de l'état s'accorda longtemps avec sa modération. On avait besoin de cette paix qu'il aimait; et tous les ministres étrangers crurent qu'elle ne serait ja-

mais rompue pendant sa vie.

Il laissa tranquillement la France réparer ses pertes, et s'enrichir par un commerce immense, sans faire aucune innovatione traitant l'état comme un corps puissant et rebuste qui se rétablit de lui-même; haïssant tout système, parce que son esprit était heureusement borné; ne comprenant absolument rien à une affaire de finance, exigeant seulement des seus-ministres la plus sévère économie; incapable d'être commis d'un bureau, et capable de gouverner l'état ).

Les affaires politiques rentrerent insensiblement dans leur ordre naturel. Heureusement pour l'Europe, le premier ministre d'Angleterre, Robert Walpole, était d'un caractère aussi pacifique; et ces deux hommes continuèrent à maintenir presque toute l'Enrope dans ce repos qu'elle goûta depuis la paix d'Utrocht jusqu'en 1/33; repos qui n'un

la modestie d'an fambilleux habile

Dans quelques hivres étrangers, on a confendu le cardinal de Fleuri ayec d'abbé de Fleuri, cauteur de l'Histoire de l'Eglise, et des excelbents discours qui sont si an-dessus de son histoire. Cet abbé Fleuri du le confesseur de Louis XV; mais il veeut à la cour inconnu; il avait une modestie grafe, et l'autre Fleuri avait

nait été troublé qu'une fois par les guerres passagères de 1718 et de 1726. Ce fut un temps heureux pour toutes les nations, qui, cultivant à l'envi le commerce et les arts, oublièrent toutes leurs calamités passées.

En ces temps-là se formaient deux puissances, dont l'Europe n'avait point entendu parler avant ce siècle. La première était la Russie, que le czar Pierre-le-Grand avait tirée de la barbarie. Cette puissance ne consistait, avant lui, que dans des déserts immenses et dans un peuple sans lois, sans discipline, sans connaissances, tel que de tout temps ont été les Tartares. Il était si étrangen à la France, et si peu connu, que, lorsqu'en 1068 Louis XIV avait reçu une ambassade mossewite, on célèbra par une médaille cet évènement, comme l'ambassade des Siamois.

Cet empire nouveau commença à influer sur toutes les affaires, et à donner des lois au nord, après avoir abattu la Suède. La seconde puissance établie à force d'art, et sur des fondements moins vastes, était la Prusse. Ses forces se préparaient, et ne se

déployaient pas encore.

La maison d'Autriche était restée à peu près dans l'état où la paix d'Utrecht l'avait mise. L'Angleterre conservait sa puissance sur mer, et la Hollande perdait insensiblement la sienne. Ce petit état, puissant par le peu d'industrie des autres nations, tombait en décadence, parce que ses voisins faisaient eux-mêmes le commerce dont il avait été le maître. La Suède languissait; le Danemark était florissant; l'Espagne et le Portugal subsistaient par l'Amérique; l'Italie, toujours faible, était divisée en autant d'états qu'au commencement du siècle, si on excepte, Mantoue, devenue patrimoine autri-

chien.

La Savoie donna alors un grand spectacle au monde et une grande leçon aux souve-rains. Le roi de Sardaigne, duc de Savoie, ce Victor-Amédée, tantôt allié, tontôt ennemi de la France et de l'Autriche, et dont l'incertitude avait passé pour politique, lassé des affaires et de lui-même, abdiqua, par un caprice, en 1730, à l'âge de soixante-quatre ans, la couronne qu'il avait portée le premier de sa famille, et se repentit par un autre caprice un an après. La société de sa maîtresse devenue sa femme, la dévotion et le repos ne purent satisfaire une âme occupée pendant cinquante ans des affaires de l'Europe. Il fit voir quelle est la faiblesse humaine. et combien, il, est difficile de remplir son cœur sur le trône et hors plu trône. Quatre souverains, dans ce siècle, renoncèrent à la couronne; Christine, Casimir, Philippe V, Victor-Amédée. Philippe V ne reprit le gouvernement que malgré lui; Casimir n'y pensa jamais; Christine en fut tentée quelque temps par un dégoût qu'elle eut à Rome; Amédée seul voulut remonter par la force sur le trône que son inquiétude lui avait fait quit-

esclave, où la noblesse vend ses suffrages. où il n'y a jamais dans le tresor public de quoi entretenir les armées, où les lois sont sans vigueur, où la liberté ne produit que des divisions; ce pays, dis-je, se vantait en vain d'une noblesse belliqueuse, qui peut monter à cheval au nombre de cent mille hommes. Dix mille Russes firent d'abord disparaître tout ce qui était assemble en faveur de Stanislas. La nation polonaise, qui un siècle auparavant regardait les Russes avec mepris, était alors intimidée et conduite par eux. L'empire de Russie était devenu formidable, depuis que Pierre-le-Grand l'avait formé. Dix mille esclaves russes disciplines disperserent toute la noblesse de Pologne; et le roi Stánislas, renfermé dans la ville de Dantzick, y fut bientôt assiégé par une armée de Russes.

L'empereur d'Allemagne, uni avec la Russie, était sûr du succès. Il eût fallu, pour tenir la balance égale, que la France cût envoyé par mer une nombrense armée; mais l'Angleterre, n'aurait pas vu ces préparatifs immenses sans se déclarer. Le cardinal de Fleuri, qui ménageait l'Angleterre, ne voulut, ni avoir la honte d'abandonner entièrement le roi Stanislas, ni hasarder de grandes forces pour le secourir. Il fit partir une escadre avec quinze cents hommes, commandée par un brigadier. Cet officier ne crut pas que sa commission fut sérieuse: il jugea quand il fut près de Dantzick, qu'il

sacrifierait sans fruit ses soldats; et il alla relâcher en Danemark. Le comte de Plélo. ambassadeur de France auprès du roi de I)anemark, vit avec indignation cette retraite, qui lui paraissait humsliante. 'C'était un jeune homme qui joignait à l'étude des belles-lestres et de la philosophie des sentiments heroiques dignes d'une meilleure fortune. A résolut de soutenir Dantzick contre une armée avec cette petite troupe, ou d'y périr. Il écrivit, avant de s'embarquer, une lettre à l'un des secrétaires d'état, laquelle finissait par ces mots: » Je suis sûr que je n'en reviendrai pas; je vous recommande ma femme pet mes enfants.«. Il arriva à la rade de Dantzick, débarqua, et attaqua l'armée russe ! il y perit percé de coups, comme il l'avait prévu. Sa lettre arriva avec la nouvelle de sa mort. Dantzick fut pris; l'ambassadeur de France auprès de la Pologne, qui était dans cette place, fut prisonnier de guerre, malgré les privilèges de son caractère. Le roi Stanislas vit sa tête mise a prix par le général des Russes, le comte de Munick. dans la ville de Dantzick, dans un pays 181 bre, dans sa propre patrie, au milieu de la nation qui l'avait élu suivant toutes les lois? Il fut obligé de se déguiser en matelot, et n'échappa qu'à travers les plus grands dangers. Remarquons ici que ce comte maréchal de Munick, qui le poursuivait si cruelle ment, fut quelque temps après relégué en Sibérie, où il vécut vingt aus dans une ex-Voltaire Tom. 1X.

trême misère, pour reparaître ensuité avec éclat. Telle est la vicissitude des grandeurs.

A l'égard des quinze cents Français qu'on avait si imprudemment envoyés scontre une armée entière de Russes, ils firent une cat vitulation honorable: mais un navire de Rust sie ayant été pris dans ce temps là même par un vaisseau du roi de France, les quinze cents hommes furent retenus et transportés auprès de Pétersbourg: ils pouvaient s'attendre à être inhumainement traités dans un pays qu'on avait regardé comme barbare au commencement du siècle. L'impératrice Anne régnait alors, elle traita les officiers comme des ambassadeurs, et fit donner aux soldats des rafraîchissements et des habits. Cette générosité inouje jusqu'alors était en ce même temps l'effet du prodigieux changement que le czar Pierre avait fait dans la cour de Russie, et une espèce de vengeance noble que cette cour voulait prendre des idées désavantageuses sous lesquelles l'ancien préjugé des nations l'envisageait encore.

Le ministère de France cût entièrement perdu cette réputation nécessaire au maintien de sa grandeur, si elle n'cût tiré vengeance de l'outrage qu'on lui avait fait en Pologne; mais cette vengeance n'était rien, si elle n'était pas utile. L'éloignement des lieux ne permettait pas qu'on se portât sur les Moscovites; et la politique voulait que la vengeance tombât sur l'empereur. On l'exécuta efficacement en Allemagne et en Italie. La France s'unit avec l'Espagne et la Sardaigne. Ces trois puissances avaient leurs intérêts divers qui tous concouraient au même: but d'affaiblir l'Autriche.

Les dues de Savoie avaient depuis longtemps accru petit à petit leurs états, tantôt en domant des secours aux empereurs, tantôt en se déclarant contre eux. Le roi Charles - Emmanuel espérait le Milanais; et il lui fut promis par les ministres de Versailles et de Madrit, Le roi d'Espagne Philippe V, ou plutôt la reine Etisabeth de Parme, son épouse, espérait pour ses enfants de plus grands établissements que Parme et Plaisance. Le roi de France n'envisageait aucun avantage pour lui que sa propre gloire, l'abbaissement de ses ennemis et le succès de ses alliés.

Personne ne prévoyait alors que la Lorraine dût être le fruit de cette guerre: on est presque toujours mené par les évènements, et rarement on les dirige. Jamais négociation ne fut plus promptement terminée que celle qui unissait ces trois monarques.

L'Angleterre et la Hollande, accoutumées depuis long-temps à se déclarer pour l'Autiche contre la France, l'abandonnérent en cette occasion. Ce fat le fruit de cette réputation d'équisé et de modération que la cour de France avait acquise. L'idée de ses vues pacifiques et dépouillées d'ambition, enchaînait encore ses ennemis naturels, lors même qu'elle faisait la guerre; et rien ne

fit plus d'honneur au missistère que d'être parvenu à faire comprendre à ces puissances que la France pouvait faire la guerre à l'empereur, sans alarmer la liberté de l'Europe. Tous les potentats regarderent donc aranquillement ses succès rapides. (1734) Une armée de Français fut maîtresse de la campagne sur le Rhin, et les troupes de France, d'Espagne et de Savoie jointes ensemble, furent les maîtresses de d'Italie. Le maréchal de Villars, déclaré généralissime des armées française, espagaole et piémontaise, finit sa glorieuse carrière, à quatre-vingt-deux ans, après avoir pris Milan. Le maréchal de Coigni, son successeur, gagna deux batailles, tandis que le duc de Montemar, général des Espagnols, remporta une rictoire dans le royaume de Naples, à Bitonto; dont il est le surnom. C'est une récompense que la cour d'Espagne donne souvent, à l'exemple des anciens Romains. Don Carlos, qui avait été reconnu prince héréditaire de Toscane, fut bientôt roi de Naples et de Sicile. Ainsi l'empereur Charles VI perdit presque toute l'Italie, pour avoir donné un roi à la Pologne: et un fils du roi d'Espagne eut en deux campagnes ces deux Siciles, prises et reprises tant de fois auparavant, et l'objet continuel de l'attention de la maison d'Autriche pendant plus de deux siècles.

Cette guerre d'Italie est la seule qui se soit terminée avec un succès solide pour les Français depuis Charlemagne. La raison en

Alpes, devenu le plus puissant prince de ces contrées; qu'ils étaient secondés des meilleurs troupes d'Espagne, let que les armées

furent toujours dans l'abondance.

L'empereur fut alors trop heureux de recevoir des conditions de paix que lui offrait la France victorieuse. Le cardinal de Fleuri, ministre de France, qui avait eu la sagesse d'empêcher l'Angleterre et la Hollande de prendre part à cette guerre, eut aussi celle de la terminer heureusement sans leur intervention.

Par cette paix don Carlos fut reconnu roi de Naples et de Sicile. L'Europe était déjà accoutumée à voir donner et changer des états. On assigna à François, duc de Lormeine, gendre de l'empereur Charles VI, l'héritage des Médicis qu'on avait auparavant accordo a don Carlos; et le dernier grandduc de Toscane, près de sa fin, demandait si on ne loi donnérait pas un troisième l'épritier, et quel enfant l'Empire et la France svoulaient lui faire.«... Ce n'est pas que le grand duché de Toscane se regardat comme un fiel de l'Empire; mais l'empereur le regardait comme tel, aussi-blen que Parme et Plaisance, revendiques toujours par le saint-siège, et dont le dernier duc de Parme avait fait hommage au pape: tant les droits chan-gent selon les temps. Par cette paix, ces duchés de Parme et Plaisance, que les droits du sang domaient à den Carles, fils

de Philippe V et d'une princéase de Parme, furent cédés à l'empereur Charles VI en

propriété.

Le roi de Sardaigne, duc de Savoie, qui avait compté sur le Milanais, auruel sa maison, toujours agrandie par degrés, avait depuis long-temps des prétentions, n'en obtint qu'une petite partie, comme le Novarois, le Tortonois, les fiefs de Langhes. Il tirait ses droits sur le Milanais d'une fille de Phihippe II, roi d'Espagne, dont il descendait. La France avait aussi ses anciennes pretentions, par Louis XII, héritier naturel de ca duché. Philippe V avait les siennes; les inféodations renouvelées à quatre rois d'Espagne, ses prédécesseurs. Mais toutes ces prétentions cédérent à la convenance . es au bien public. L'empereur garda le Milanais; ce n'est pas un fief dont il doive tous jours donner l'investiture : c'était originaires ment le royaume de Lombardie annexé à l'Empire, devenu ensuite un fief cons les Viscontis et sous les Sforzes, et anjourd'hui c'est un état appartenant à l'empereur; état démembré, à la vérité, mais qui, avec la Toscane et Mantone, rend la maison imperiale très-puissante en Italie.

Par ce traité, le roi Stanislas renonçant au royaume qu'il avait eu deux fois, et qu'on n'avait pu lui conserver; il gardait le titre de roi. Il lui fallait un autre dédommagement; et ce dédommagement fut pour la France encore, plus que pour lui. Le cau-

dinal de Fleuri se contenta d'abord du Barois, que le duc de Lorraine devait donner
au roi Stanislas, avec la réversion à la couronne de France; et la Lorraine ne devait
être cédée que lorsque son duc serait em
pfeine possession de la Toscane. C'était faire
dépendre cette cession de la Lorraine de
beaucoup de hasards. C'était peu profiter
des plus grands succès et des conjonctures
les plus favorables. Le garde des sceaux,
Chauvelin, encouragea le cardinal de Fleuri
à se servir de ses avantages: il demanda la
Lorraine aux mêmes conditions que le Barois, et il l'obtint.

Il n'en coûta que quelque argent comptant, et une pension de trois millions cinq cens mille livres faite au duc François, jusqu'à ce

que la Toscane lui fût échue.

Ainsi la Lorraine fut réunie à la couronne irrévocablement; réunion tant de fois inutilement tentée. Par la un roi polonais fut transplanté en Lorraine; cette province eut pour la dernière fois un souverain résidant chez elle, et il la rendit heureuse. La maison régnante des princes Lorrains devint souveraine de la Toscane. Le second fils du roi d'Espagne fut transféré à Naples. On aurait pu renouveler la médaille de Trajan regna assignata, les trônes donnés.

Tout resta paisible entre les princes chrétiens, si on en excepte les querelles naissantes de l'Espagne et de l'Angleterre pour le commerce de l'Amérique. La cour de France continua d'être regardée comme l'ar-

bitre de l'Europe.

L'empereur faisait la guerre aux Turcs sans consulter l'Empire; cette guerre fut malheu, reuse: Louis XV le tira de ce précipice par sa médiation; et M. de Villeneuve, son ambassadeur à la Porte ottomane, alla en Hongrie conclure, en 1739, avec le grand-visir la paix dont l'empereur avait besoin.

Fresque dans le même-temps il pacifiait l'état de Gênes menacé d'une guerre civile: il soumit et adoucit pour un temps les Corses qui avaient seconé le joug de Gênes. Le même ministère étendait ses soins sur Genève, et apaisait une guerre civile élevée dans ses

murs.

Il interposait surtout ses bons offices entre l'Espagne et l'Angleterre qui commençaient à se faire sur mer une guerre plus ruineuse que les droits qu'elles se disputaient n'étaient avantageux. On avait vu le même gouvernement, en 1735, employer sa médiation entre l'Espagne et le Portugal: aucun voisin n'avait à se plaindre de la France, et toutes les nations la regardaient comme leur médiatrice et leur mère commune. Cette gloire et cette félicité ne furent pas de longue durée.

## CHAPITRE V.

Mort de l'empereur Charles VI. La succession de la maison d'Autriche disputée par quatre puissances. La reine de Hongrie reconnue dans tous les états de son père. La Silésie prise par le roi de Prusse.

L'EMPEREUR Charles VI mourut, au moins d'octobre 1740, à l'âge de cinquante-cinq ans. Si la mort du roi de Pologne, Auguste II, avait causé de grands mouvements, celle de Charles VI, dernier prince de la maison d'Autriche, devait entraîner bien d'autres révolu-L'héritage de cette maison sembla surtout devoir être déchiré; il s'agissait de la Hongrie et de la Bohême, royaumes longtemps électifs, que les princes autrichiens avaient rendus héréditaires; de la Souabe autrichienne, appelée Autriche antérieure, de la Haute et Basse-Autriche conquises au treizième siècle, de la Styrie, de la Carinthie, de la Carniole, de la Flandre, du Burgaw, des quatre villes forestières, du Brisgau, du Frioul, du Tyrol, du Milanais, du Mantouan, du duché de Parme; à l'égard de Naples et de Sicile, ces deux royaumes étaient entre les mains de don Carlos, fils du roi d'Espagne, Philippe V.

Marie-Thérèse, fille aînée de Charles VI, se fondait sur le droit naturel qui l'appelait à l'héritage de son père, sur une pragmatique solennelle qui confirmait ce droit, et sur la garantie de presque toutes les puissances. Charles-Albert, électeur de Bavière, demandait la succession en vertu d'un testament de l'empereur Ferdinand I., frère de Charles-Quint.

Auguste III, roi de Pologne, électeur de Saxe, alléguait des droits plus récents, ceux de sa femme même, fille aînée de l'empereur

Joseph Ier, frère aîne de Charles VI.

Le roi d'Espagne étendait ses prétentions sur tous les états de la maison d'Autriche, en remontant à la femme de Philippe II, fille de l'empereur Maximilien II. Philippe V descendait de cette princesse par les femmes. Louis XV aurait pu prétendre à cette succession à d'aussi justes titres que personne, puisqu'il descendait en droite ligne de la branche aînée masculine d'Autriche par la femme de Louis XIII et par celle de Louis XIV; mais il lui convenait plus d'être arbitre et protecteur que concurrent; car il pouvait alors décider de cette succession et de l'empire, de concert avec la moitié de l'Europe; mais s'il y cût prétendu, il aurait eu l'Europe à combattre. Cette cause de tant de têtes couronnées fut plaidée dans tout le monde chrétien par des mémoires publics; tous les princes, tous les particuliers y prenaient intérêt. On s'attendait à une guerre universelle; mais ce qui confordit la politique humaine, c'est que l'orage commença d'un côté ou personne n'avait tourné les veux.

Un nouveau royaume s'était élevé au commencement de ce siècle: l'empereur Léppold, naant du droit que se sont toujours attribué les emperours d'Allemagne de créer des rois, avait érigé, en 1701, la Prusse ducale en royaume, en faveur de l'électeur de Brandebourg, Frédéric-Guillaume. La Prusse n'éteit encore qu'un vaste désert; mais Frédéric-Guillaume II, son second roi, qui avait une politique différente de celle des princes de son temps, dépensa près de vingt-cinq millions de notre monnaie à faire défricher ces terres, à bâtir des villages et à les peupler; il y fit venir des familles de Souabe et de Franconie; il y attira plus de seize mille émigrants de Salzbourg, leur fourniscant à tous de quoi s'établir et de quoi travailler. En se formant ainsi un nouvel état. il créait, par une économie singulière, une puissance d'une autre espèce: il mettait tous les mois environ quarante mille écus d'Allemagne en réserve, tantôt plus, tantôt moins ; ce qui lui composa un trésor immense en vingt-huit années de règne. Ce qu'il ne mettait pas dans ses coffres lui servait à former une armée d'environ soixante et dix mille hommes choisis, qu'il disciplina lui-même d'une mamère nouvelle, sans néanmoins s'en servir; mais son fils, Frédéric III, fit usage de tout ce que le pere avait préparé. Il prévit la confusion générale, et ne perdit pas un moment pour en profiter. Il prétendait en Silésie quatre duchés. Ses aïeux avaient renence à toutes

leurs prétentions par des transactions réitérées, parce qu'ils étaient faibles: il se trouva

puissant, et il les réclama.

Déja la France, l'Espagne, la Bavière, la Saxe se remuaient pour faire un empereur. La Bavière pressait la France de lui procurer au meins un partage de la succession autrichienne. L'électeur réclamait tous ces héritages par ses écrits; mais il n'usait les demander tout entiers par sea ministres. Cependant Marie-Thérèse, épouse du grandduc de Toscane François de Lorraine, se mit d'abord en possession de tous les domaines qu'avait laissés son père; elle reçut les hommages des états d'Autriche: à Vienne le 7 novembre 1740. Les provinces d'Italie, la Bohême lui firent leurs serments par leurs députés: elle gagna surtout l'esprit des Hongrois en se soumcttant à prêter l'ancien serment du roi Ardré II. fait l'an 1222. »Si moi »ou quelques - uns de mes successeurs, en »quelque temps que ce soit, veut enfreindre avos privilèges, qu'il vous soit permis, en yvertu de cette promesse, à vous et à vos »descendants, de vous défendre, sans pous avoir être traités de rebelles.«

Plus les aïeux de l'archiduchesse reins avaient montré d'éloignement pour l'exécution de tels engagements, plus aussi la démarche prudente dont je viens de parler rendit cette princesse extrêmement chère aux Hongreis. Ce peuple, qui avait toujours voulu secoues le joug de la maison d'Antriche, embrassa

colui de Marie-Thérèse; et après deux cents ans de séditions, et de haines et de guerres civiles, il passa tout d'un coup à l'adoration. La reine ne fut couronnée à Pressbourg que quelques mois après, le 24 juin 1741. n'en fut pas moins souveraine; elle l'était déjà de tous les cœurs par une affabilité populaire que ses ancêtres avaient rarement exercée; elle bannit cette étiquette et cette morgue qui peuvent rendre le trône odieux sans le rendre plus respectable. L'archiduchesse sa tante, gouvernante des Pays-Bas, n'avait jamais mangé avec personne. Marie-Thérèse admettait à sa table toutes les dames et tous les officiers de distinction: les députés des états lui parlaient librement; jamais elle ne resusa d'audience, et jamais on n'en sortit mécentent d'elle.

Son premier soin fut d'assurer au granddue de Toscane son éponx, le partage de toutes ses couronnes sous le nom de corégent, sans perdre en rien sa souveraineté, et sans enfreiedre la pragmatique sanction: elle se flattait dans ces premiers maments que les dignités dant elle ornait que prince lui: préparaient la couronne impériale; mais cette, princesse n'avait point d'argent, et ses troupes, très, diminuées étaient, dispersées dans ses vastes états.

Le roi de Prosse lui sit proposer alors qu'elle lui cédit la Basse-Silésis, et lui offrit: son crédit, ses secours, ses annes, avec cinqmillions de nos divres, peur lui garantir soutle reste et donner l'Empire à son époux. Des ministres habiles prévirent que si la reine de Hongrie refusait de telles offres, l'Allemagne serait bientôt bouleversée; mais le sang de tant d'empereurs qui coulait dans les veines de cette princesse ne lui laissa pas seulement l'idée de démembrer son patrimoine; elle était impuissante et intrépide. Le roi de Prusse voyant qu'en effet cette puissance n'était alors qu'un grand nom, et que l'état où était l'Europe lui domerait infailliblement des alliés, marcha en Silésie au

milieu du mois de décembre 1740.

On voulut mettre sur ses drapeaux cette devise: pro Deo et patrià: il raya pro Deo; disant qu'il ne fallait point ainsi mêler le nom de Dieu dans les querelles des hommes, et qu'il s'agissait d'une province et non de religion. Il fit porter devant son regiment des gardes l'aigle romaine éployée en relief au haut d'un bâton doré: cette nouveauté lui imposait la nécessité d'être invincible. harangua son armée pour ressembler en tout aux anciens Romains. Entrant ensuite en Silésie, il s'empara de presque toute cette province dont on lui avait réfusé une partie; mais rien n'était encore décidé. Le général Neipperg vint avec environ vingt quatre mille Autrichiens au secours de cette province deja envahie: il mit le roi de Prusse dans la nécessité de donner bataille à Molwitz, près de la rivière de Neisse. On vit alors corquervalajt Binfanterie prussionne: la cavalerie du roi, moins forte de pres de moitié que l'autrichienne, fut entièrement rompue; la première ligne de son infanterie fut prise en flanc; on crut la bataille perdue; tout le bagage du roi fut pillé; et ce prince, en danger d'être pris, fut entraîné loin da champ du bataille par tous ceux qui l'envirennaient. La seconde ligne de l'infanterie rétablit tout par cette discipline infbranlable à laquelle les soldats prussiens sont accoutumés, par ce feu continuel qu'ils font, en tirant cinq coups au moins par minute, en chargeant leurs fusils, avec leurs baguettes de fer, en un moment. La bataille fut gagnée; et cet évènement devint le signal d'un embrasement universel.

## CHAPITRE VI.

Le roi de France s'unit aux rois de Prusse et de Pologne pour faire élire empereur l'électeur de Bavière, Charles-Albert. Ce prince est déclaré lieutenant-général du roi de France. Son élection, ses succès et ses pertes rapides.

L'aurore crut que le roi de Prusse était déjà d'accord avec la France quand il prit la Silésie; on se trompait: c'est ce qui arrive presque toujours lorsqu'en raisonne d'après ce qui n'est que vraisemblable. La roi de Prusse hasardait beaucoup, comme il

l'avoua lui-même; mais il prévit que la France ne manquerait pas une si belle oc-casion de le séconder. L'intérêt de la France semblait être alors de favoriser, contre l'Autriche, son ancien allié l'électeur de Bavière, dont le père avait tout perdu autrefois pour elle après la bataille d'Hœchstædt. Ce même électeur de Bavière, Charles-Albert, avait été retenu prisonnier dans son enfance par les Autrichiens qui lui avaient ravi jusqu'à son nom de Bayière. La France trouvait son avantage à le venger; il paraissait aisé de lui procurer à la fois l'empire et une partie de la succession autrichienne; par là on enlevait à la nouvelle maison d'Au triche Lorraine cette supériorité que l'ancienne avait affectée sur tous les autres potentats d'Europe: on anéantissait cette vieille rivalité entre les Bourbons et les Autrichiens; on faisait plus que Henri IV et le cardinal de Richelieu n'avaient pu espérer.

Frédéric III, en partant pour la Silésie, entrevit le premier cette révolution, dont aucun fondement n'était encore jeté: il est si vrai qu'il n'avait pris aucune mesure avec le cardinal de Fleuri, que le marquis de Beauveau, envoyé par le roi de France à Berlin pour complimenter le nouveau monarque, ne sut, quand il vit les premiers mouvements des troupes de Prusse, si elles étaient destinées contre la Brance ou contre l'Autriche. Le roi Frédéric sui die en partant: »Je vais,

»je crois, jouer votre jeu: si les as me vien-

nent, nous partagerons \*).« ..

Ce fut la le seul commencement de la négociation encore éleignée. Le ministère de France hésita long-temps. Le cardinal de Fleuri, âgé de quatre-vingt-cinq ans, ne voulait commettre ni sa réputation, ni sa vieillesse, ni la France à une guerre nouvelle. La pragmatique sanction, signée et authentiquement garantie, le retennit.

Le comte, depuis maréahal de Belle-Isle, et son frère, petit-fils du fameux Fouquet, sans avoir ni l'un ni l'autre aucune influence dans les affaires, ni encore aucun accès auprès du roi, ni aucun pouvoir sur l'esprit du cardinal de Fleuri, firent résoudre cette

entreprise.

Le maréchal de Belle-Isle, sans avoir fait de grandes choses, avait une grande réputation. Il n'avait été ni muistre ni général, et passait pour l'hemme le plus capable de conduire un létat et une armée: mais une santé très-faible détruisait souvent en lui le fruit de tant de talents. Toujours en action, toujours plein de projets, son corps.pliait sous les efforts de son âme; on ainait en lui la politesse d'un courtism aimable, et

D'L'auteur était en ce temps-là auprès du roi Prusse. Il peut assurer que le cardinal de Fleuri ignorait absolument à quel prince il avait à faire.

la franchise apparente d'un soldat. Il persuadait sans s'exprimer avec éloquence, parce

qu'il paraissait toujours persuadé.

Son frère, le chevalier de Belle-Isle, avait la même ambition, les mêmes vues, mais encore plus approfondies, parce qu'une santé plus robuste lui permettait un travail plus infatigable. Son air plus sombre était moins engageant, mais il subjuguait lorsque son frère insinuait. Son éloquence ressemblait à son courage; on y sentait sous un air froid et profondément occupé quelque chose de violent; il était capable de tout imaginer, de tout arranger et de tout faire.

Ces deux hommes étroitement unis, plus encore par la conformité des idées que par le sang, entreprirent donc de changer la face de l'Europe, aidés dans ce grand dessein par une dame alors trop puissante. Le bardinal combattit; il donna même au roi son avis par écrit: et cet avis était contre d'entreprise. On croysit qu'il se retirerait alors; sa carrière entière eût été glorieuse; mais il n'eut pas la force de renoncer au ministère, et de vivre avec lui-même sur le bord de son tombeau.

Le maréchal de Belle-Isle et son frère arrangèrent tout, et le vieux cardinal présida

à une entreprise qu'il désapprouvait.

Tout sembla d'abord favorable. Le maréchal de Belle-Isle fut envoyé à Francfort, au camp du roi de Prusse, et à Dresde, pour concerter ces vastes projets que la concours de tant de princes semblait rendre infaillibles. Il fut d'accord de tout avec le roi de Prusse et le roi de Pologne, électeur de Saxe. Il négociait dans toute l'Allemagne: il était l'âme du parti qui devait procurer l'empire et des couronnes héréditaires à un prince qui pouvait peu par lui-même. (31 juil. 1741) La France donnait à la fois à l'électeur de Bavière de l'argent, des alliés, des suffrages et des armées. Le roi, en lui envoyant l'armée qu'il lui avait promise, créa par lettres patentes \*) son lieutenant-général celui qu'il allait faire empereur d'Allemagne.

L'électeur de Bavière, fort de tant de secours, entra facilement dans l'Autriche, tandis que la reine Marie-Thérèse résistait à
peine au roi de Prusse. Il se rend d'abord
maître de Passau, ville impériale qui appartient à son évêque, et qui sépare la HauteAutriche de la Bavière. Il arrive à Lintz,
capitale de cette Haute-Autriche. (15 aug.)
Des partis poussent jusqu'à trois lieues de
Vienne; l'alarme s'y répand; on s'y prépare
à la hâte à soutenir un siège: on détruit un
faubourg presque tout entier, et un palais
qui touchait aux fortifications: on ne voit
sur le Danube que des bateaux chargés d'effets précieux qu'on cherche à mettre en sû-

Ces lettres ne furent scellees que le 20 au-

reté. L'électeur de Bavière sit même faire une sommation au comte de Kevenhiller,

gouverneur de Vienne.

L'Angleterre et la Hollande étaient alors loin de tenir cette halance qu'elles avaient long-temps prétendu avoir dans leurs mains; les états-généraux restaient dans le silence à la vue d'une armée du maréchal de Maillebois qui était en Westphalie et cette même armée en imposait au roi d'Angleterre qui craignait pour ses états d'Hanovre ou il était pour lors. Il avait levé viogt-cinq mille hommes pour seçourir Marie-Thérèse; mais il fut obligé de l'abandonner à la tête de cette armée levée pour elle, et de signer un traité de neutralité.

Il n'y avait alors aucune puissance ni dans l'Empire, ni hors de l'Empire qui soutint cette pragmatique sanction que tant d'états avaient garantie. Vienne, mai fortifiée par le côté menacé, pouvait à peine résister; ceux qui connaissaient le mieux l'Allemagne et les affaires publiques croyaient voir avec la prise de Vienne le chemin férmé aux Hongrois, tout le reste ouvert aux armées victorieuses, toutes les prétentions réglées, et la paix rendue à l'Empire et à l'Europe.

(11 sept. 1741) Plus la ruine de Marie-Thérèse paraissait inévitable, plus elle eut de courage: elle était sortie de Vienne, et elle s'était jetée entre les bras des Hongreis si sévèrement traités par son père et par ses aïeux. Ayant assemblé les quatre ordres

de l'état à Pretsbourg, elle y pagut tenant entre ses bras son fils aîne presque encore au berceau; et leur parlant en latin, langue dans laquelle elle s'exprimait bien, elle leur dit à peu près ces propres paroles: »Abanadonnée de mes amis, persécutée par mes rennemis, attequée par mes plus proches paprents, je n'ai de ressource que dans votre afidelité, dans votre courage et dans ma voonstance; je mets en vos mains la fille et »le fils de vos rois, qui attendent de vous »leur salut.« Tous les palatins attendris et animés, tirèrent leur sabre, en s'écriant: »Moriamur pro rege nostro Maria-Theresia, »mourons pour noure roi Marie-Thérèse.« Ils donnent toujours le têtre de roi à leur Jamais princesse en effet n'avait mieux mérité ce titre. Ils versaient des larmes en faisant serment de la défendre ; elle seule retint les siennes, mais quand elle fut retirée avec ses filles d'honneur, elle laissa couler en abondance les pleurs que sa fermeté avait retenus. Elle était enceinte alors, et il n'y avait pas long-temps qu'elle avait égrit à la duchesse de Louraine, sa belle-mère: Jignore encore s'il me restera pune ville pour y faire mes couches.

Dans cet état elle excitait le zèle de ses Hongrois; elle ranimait en sa favour l'Amgleterre et la Hollande, qui ini donnaient des secours d'ergents elle agissait dans l'Eunpires elle adgociait aussi le reil de Gardaigne, et ses provinces lui fournissaient des sol-

Toute la nation anglaise s'anima en sa favenr. Ce peuple n'est pas de ceux qui attendent l'opinion de leur maître pour en avoir une. Des particuliers proposèrent de faire un don gratuit à cette princesse. La duchesse de Marlborough, veuve de celui qui avait combatta pour Charles VI, assembla les principales dames de Londres; elles s'engagèrent à fournir cent mille livres sterling; et la duchesse en déposa quarante mille. La reine de Hongrie eut la grandeur d'âme de ne pas recevoir cet argent qu'on avait la générosité de lui offrir; elle ne voulut que relui qu'eile attendait de la nation assemblée en parlement.

On croyait que les armées de France et de Bavière victorieuses allaient assièger Vienne. Il faut toujours faire ce que l'ennemi craint. C'était un de ces coups décisifs, une de ces occasions que la fortune présente une fois et qu'on ne retrouve plus L'électeurs de Bavière avait osé concevoir l'espérance de prendre Vienne; mais il ne s'était point préparé à ce siège; il n'avait ni gros canons ni munitions de cardinal des Fleuri n'avait point porté ses vues jusqu'à lui donner cette capitale: les partis mitoyens lui plaissient: il aurait voulu diviser les députilles avant de les avoir; et il ne prétendait pas aux llemperants qu'il faisait est toute

la succession.

. L'armée de France aux ordres de l'électeur de Bavière, marcha donc vers Prague aidée de vingt mille Saxons, au mois de Novembre 1741. Le comte Maurice de Saxe. frère naturel du roi de Pologne, attaqua la ville. Ce général qui avait la force du corps singulière du roi son père, avec la douceur de son esprit et la même valeur. possédait de plus grands talents pour la guerre. Sa réputation l'ayait fait élire, d'une commune voix, duc de Courlande, le 28 juin 1726; mais la Russie, qui donnait des lois au Nord, lui avait enlevé ce que le suffrage de tout un peuple lui avait accordé: il s'en consolait dans le service des Français et dans les agréments de la société de cette nation qui ne le connaissait pas encore assez.

Il fallait ou prendre Prague en peu de jours, ou abandonner l'entreprise. On manquait de vivres, on était dans une saison avancée; cette grande ville, quoique mal fortifiée, pouvait aisément soutenir les premières attaques. Le général Ogilvi, Irlandais de naissance, qui commandait dans la place, avait trois mille hommes de garnison; et le grand-duc marchait au secours avec une armée de trente mille hommes; il était déjà arrivé à cinq lieues de Prague, le 25 novembre; mais la nuit même les Français

et les Saxons donnérent l'assaut.

Ils firent deux attaques avec un grand frassa d'artillerie, qui attira toute la garnigon de leur côté; pendant ce temps le comte

de Saxe, en silence, fait préparer une seule échelle vers les remparts de la ville neuve, à un endroit très-éloigné de l'attaque. de Chevert, alors lieutenant-colonel du régiment de Beauce, monte le premier. Le fils aîné du maréchal de Broglie le suit: on arrive au rempart; on ne trouve à quelques pas qu'une sentinelle: on monte en foule, et on se rend maître de la ville; toute la garnison met bas les armes. Ogilvi se rend prisonnier de guerre avec ses trois mille hommes. Le comte de Saxe préserva la ville du pillage; et ce qu'il y sut d'étrange, -c'est que les conquérants et le peuple conquis furent pêle-mêle ensemble pendant trois jours; Français, Saxons, Bavarois, Bohémiens, étaient confondus, ne pouvant se reconnaî-tre, sans qu'il y ent une goutte de sang répandue.

L'électeur de Bavière, qui venzit d'arriver au camp, rendit compte au roi de ce succès, comme un général qui écrit à celui dont il commande les armées : il fit son entrée dans la capitale de Bohême, le jour même de sa prise, et s'y sit couronner au mois de décembre. Cependant le grand-duc qui n'avait pu sauver côtte capitale, et qui ne pouvait subsister dans les environs, se retira au sud-est de la profince, et la sa a son frère, le prince Charles de Lorraine, le commandefient de son armée.

Dans le même temps le roi de Proute se rendait mattre de la Moravie, province vituve entre la Bohême et la Silésie; ainsi Marie-Thérèse semblait accablée de tous côtés. Déjà son compétiteur avait été couronné archiduc d'Autriche à Lintz; il venait de prendre la couronne de Bohême à Prague, et de là il alla à Francfort recevoir celle d'empereur, sous le nom de Charles VII.

Le maréchal de Belle-Isle, qui l'avait suivi de Prague à Francfort, semblait être plutôt un des premiers électeurs qu'un ambassadeur de France. Il avait ménagé toutes les voix, et dirigé toutes les négociations : il recevait les honneurs dus au représentant d'un roi qui donnait la couronne impériale. L'électeur de Maïence. qui préside à l'élection, lui donnait la main dans son palais, et l'ambassadeur ne donnait la main chez lui qu'aux seuls électeurs, et prenait le pas sur tous les autres princes. Ses pleins pouvoirs furent remis en langue française: la chancellerie allemande, jusquelà, avait toujours exigé que de telles pièces fussent présentées en latin, comme étant la langue d'un gouvernement qui prend le titre d'empire romain. Charles-Albert fut élu le 4 janvier 1742, de la manière la plus tranquille et la plus solennelle: on l'aurait cru au comble de la gloire et du bonheur; mais la fortune changea, et il devint un des plus infortunés princes de la terre par son élévation même.

Voltaire. Tom. IX.

## CHAPITRE VII.

Thésigires rapides qui suivent les succès de l'empe-

On commençait à sentir la faute qu'on avait faite de n'avoir pas assez de cavalerie. maréchal de Belle-Isle était malade à Francfort, et voulait à la fois conduire des négo-Ciations, et commander de loin une armée. La mésintelligence se glissait entre les puissances allées; les Saxons se plaignaient beau-comp des Prussiens, et ceux-ci des Français, qui à leur tour les accusaient. Marie -Thérese était soutenue de sa fermeté, de l'argent de l'Angleterre, de celui de la Hollande et de Venise, d'emprunts en Flandre, mais surtout de l'ardeur désespérée de ses troupes rassemblées enfin de toutes parts. L'armée française, sous des chefs peu accrédités, se detruisait par les fatignes, la maladie et la désertion : les recrues venaient difficilement. Il n'en était pas comme des armées de Gustave-Adolphe qui, ayant commence ses campagnes en Allemagne avec moins de dix mille Hommes, se trouvait à la tête de trente mille, augmentant ses troupes dans le pays même, à mesure qu'il y faisait des progrès. Chaque jour affaiblissait les Français vainqueurs, et fortifiait les Autsichiens. Le prince Charles de Lorraine, frère du grand-duc, était dans le milieu de la Bohême avec trente-

ving mille hommes: tous les habitants étaient pour lui; il commençait à faire avec succès une guerre défensive, en tenant continuellement son ennemi en alarmes, en coupant ses convois, en le harcelant sans relâche de tous les côtés par des nuées de houssards, de croates, de pandours et des talpaches. pandours sont des Sclavons qui habitent le bord de la Drave et de la Save; ils ont un habit long; ils portent plusieurs pistolets à la ceinture, un sabre et un poignard. tubaches bont une infanterie hongroise armée d'un fusil, de deux pistolets et d'un sabre. Les croutes, appelés en France cravates, sont des miliciens de Croatie. houssards sont des chvaliers hongrois, montés sur de petits chevaux légers et infatigables; ils désolent les troupes dispersées en trop de postes et peu pourrues de cavalerie. Les troupes de France et de Bayière étaient partout dans ée cas. L'empéreur Charles VII avait voulu conserver avec peu de monde une vaste étendue de terrain, qu'on ne eroyait pas la reine de Hongrie en état de reprendre, mais tout fut repris, et le guerre fut enfin reportée du Danube au Rhia.

(11 juil. 1742) Le cardinal de Fleuri, voyant tant d'espérances trompées, tant de désastres qui saccédaient à de si heureux commencements, écrivit au général de Konigseck une lettre qu'il lui fit rendre par le maréchal de Belle-Isle mêmes il s'exensait

dans cette lettre de la guerre entreprise, et il avouait qu'il avait été entraîné au-delà de ses mesures. »Bien des gens-savents dit-il, »combien j'ai été opposé aux résolutions que »nous avons prises, et que j'ai été enquelque »façon forcé d'y consentir. Votre excellence »est trop instruite de tout ce qui se passe, »pour ne pas deviner celui qui mit tout en »œuvre pour déterminer, le roi à entrer dans »une ligne qui était si contraire à mon goût

set à mes principes.«

Pour toute réponse, la reine de Hongrie fit imprimer la lettre du cardinal de Fleuri. Il est aisé de voir quels mauvais effets cette lettre devait produire: en premier lien elle rejetait éridemment tout le reproche de la guerre sur le général chargé de négocier avec le comte de Konigsech, et ce n'était pas rendre la négociation facile que de rendre sa personne, edieuse; en second lieu, selle avouait de la faiblesse dans le ministère; et c'eût été hien mal connaître les hommes que de ne pas prévoir qu'on abuserait de cette faiblesse, que les allies de la France se refroidiraient, et que ses ennemis s'enhardigraient. Le cardinalovoyant la lettre imprimée, en écrivit une seconde, dans laquelle il se plaint am général authébien de ce qu'on e, public sa première lettre, et lui dit, »qu'il nue lui écrira plus désormais caqu'il pense.« Cette seconde lettre ini fit encore plus de tort que la première. Il les fit désavouer soutes deut dans quelques papiers publica;

et ce désaveu, qui ne trompa personne, mit le combre à ses fausses démarches, que les esprits les moins critiques excusèrent dans un homme de quatre-vingt-sept ans, fatigué des mauvais succès. Enfin l'empereur bavareis fit proposer à Londres des projets de paix, et surtout des sécularisations d'évêchés en faveur d'Hanovre. Le ministère anglais ne croyait pas avoir besoin de l'empereur pour les obtenir. On insulta à ses offres en les rendant publiques; et l'empereur fut rèduit à désavouer ses offres de paix, comme le oardinal de Fleuri avait désavoué la guerre.

La querelle s'échauffa plus que jamais. La France d'un côté, l'Angleterre de l'autre, parties principales en effet sous le nom d'auxiliaire, s'efforcèrent de tenir la balance à main armée. La maison de Bourbon fut obligée, pour la se-conde fois, de tenir tête à presque toute l'Europe.

Le cardinal de Fleuri, trop âgé pour soutenir un si pesant fardeau, prodigua à regret les trésors de la France dans cette guerre entreprise malgré lui, et ne vit que des malheurs causés par des fautes. Il n'avait jamais cruateir besoin d'une marine; ce qui restait à la France de forces maritimes, fut abselument détruit par les Anglais; et les provinces de la France furent exposées. L'emperant que la France avait fait, fut chassé trois fois de ses propres états.

Les armées françaises furent détruites en Bavière et en Bohême, sans qu'il se donnât une seule grande bataille; et le désastre fut

au point, qu'une retraite dont on avait hesoin, et qui paraissait impraticable, fut regardée, comme un bonheur signalé, (Déc. 1746) Le maréchal de Belle-Isle sauva le reste de l'armée française assiégée dans Prague, et ramena environ treize mille hommes de Prague à Égra, par une route détournée de trente-huit lieues, au milieu des glaces, et à la vue des ennemis. Enfin la guerre fut reportée du fond de l'Autriche au Rhin.

(29 janv. 1743) Le cardinal de Fleuri mourut au village d'Issi, au milieu de tous ces, désastres, et laissa les affaires de la guarre, de la marine, de la finance et de la politique dans une crise qui altéra la gloine de son ministère: et non la tranquillité de son âme.

Louis XV prit des lors la résolution de gouverner par lui-même, et de se mettre à la tête d'une armée. Il se trouvait dans la même situation ou fut son bisaïeul dans une guerre nommée, comme celli-si, la guerre de la succession.

Il avait à soutenir la France et l'Espagne contre les mêmes ennemis, c'est-d-dire, contre l'Autriche, l'Angleterre, la Hollande et la Savoie. Pour se faire une idée juste de l'embarras qu'éprouvait le roi, des périle qu'il ent, il faut voir comment l'Angleterre donnait le mouvement à toutes ces secousses de l'Engrepe.

## CHAPITRE VIIL

Conduite de l'Angleterre. Ce que fit le prince de Conti en Italie..

On sait 'qu'après l'heureux temps de la paix d'Utrecht, les Anglais, qui jouissaient de Miz-norque, et de Gibraltar en Espagne, avaient encore obtenu de la cour de Madrid des privilèges que les Français, ses défenseurs, n'avaient pas. Les commerçants anglais al-laient vendre aux colonies espagnoles les Nègres qu'ils achetaient en Afrique pour être esclaves dans le Nouveau-Monde. Des hommes vendus par d'autres hommes, moyennant trente-trois piastres par tête qu'on payait au gouvernement espagnol, étafent un objet de gain considérable; car la compat gnie anglaise, en fournissant quatre mille huit cents Negres, avait obtenu de vendre les huit cents sans payer de droits; mais le plus grand avantage des Anglais, à l'exclusion des autres nations, était la permission dont cette compagnie jouit, des 1716, d'envoyer un vaisscau a Porto-Bello.

Ce vaisseau, qui d'abord ne devait être que de cinq cents tonneaux, fut, en 174%, de huit cent cinquante par convention, mais en effet de mille par abus; ce qui faisait deux millions pesant de marchandises. Ces mille tonneaux étaient encore le moindre objet de ce commerce de la compagnie anglaise; une

patache qui suivait toujours le vaisseau, sous prétexte de lui porter des vivres, allait et yenait continuellement; elle se chargeait dans les colonies anglaises des effets qu'elle apportait à ce vaisseau, lequel ne se désemplissant jamais par cette manœuvre, tenait lieu d'une flotte entière. Souvent même d'autres navires venaient remplir ce vaisseau de permission, et leurs harques allaient encoré sur les côtes de l'Amérique porter des marchandises dont les peuples avaient besoin, mais qui faisaient tort au gouvernement espagnol, et même à toutes les nations intéressées au commerce qui se fait des ports d'Espagne au golfe du Mexique. Les gouverneurs espagnols traitèrent avec rigueur les mar, chands anglais, et la rigueur se pousse toujours trop loin.

Un patron de vaisseau, nommé Jenkins, vint, en 1739, ac présenter à la chambre des communes. C'était un homme franc et simple, qui n'avait point fait de commerce illicite, mais dont le vaisseau avait été rencontré par un garde-côte espagnol dans un parage de l'Amérique où les Espagnols ne voulaient pas souffrir de navires anglais. Le capitaine espágnol avait saisi le vaisseau de Jenkins, mis réquipage aux fers, fendu le nez et coupé les oreilles au patron. En cet état Jenkins se présenta au parlement; il raconta son aventure avec la naïveté de sa profession et de son caractère. »Messicurs, « dit-il. »quand on m'eut ainsi mutilé en me

»menaça de la mort; je l'attendis, je recom-»mandai mon âme à Dieu et ma vengeance và ma patrie.« Ces paroles prononcées na-turellement excitèrent un cri de pitié et d'indignation dans l'assemblée. Le peuple de Londres criait à la porte du parlement, da mer libre ou la guerre!« On n'a peut-être jamais parlé avec plus de véritable éloquence qu'on parla sur ce sujet dans le parlement d'Angleterre; et je ne sais si les harangues méditées qu'on prononça autrefois dans Athènes et dans Rome, en des occasions à peu près semblables, l'emportent sur les discours non préparés du chevalier Windham, du lord Carteret, du ministre Robert Walpole, du comte de Chesterfield, de M. Pultney, depuis comte de Bath. Ces discours, qui sont l'effet naturel du gouvernement et de l'esprit anglais, étonnent quelquefois les étrangers, comme les productions d'un pays qui sont à vil prix sur leur terrain, sont recherchées précieusement ailleurs. Mais il faut lire avec précaution toutes ces harangues où l'esprit de parti domine. Le véritable état de la nation y est presque toujours déguisé. Le parti du ministère y peint le gouvernement florissant; la faction contraire assure que tout est en décadence : l'exagération règne partout. »Où est le temps, « s'écriait alors un membre du parlement, »où est le temps »où un ministre de la guerre disait qu'il ne »fallait pas qu'on osât tirer un comp de caenon en Europe saus la permission, de l'An-

pgleterre?«

Enfin le cri de la nation détermina le parlement et le roi. On déclara la guerre à l'Espagne dans les formes, à la fin de l'an-

née 1739.

La mer fut d'abord le théâtre de cette guerre, dans laquelle les corsaires des deux nations, pourvus de lettres-patentes, allaient en Europe et en Amérique attaquer tous les vaisseaux marchands, et ruiner réciproquement le commerce pour lequel ils combattaient. On en vint bientôt à des hostilités

plus grandes.

(Mars 1740) L'amiral Vernon penetra dans le golfe du Mexique, y attaqua et prit la ville de Porto-Bello, l'entrepôt des trésors du Nouveau-Monde, la rasa et en sit un chemin ouvert, par lequel les Anglais purent exercer, à main armée, le commerce autrefois clandestin qui avait été le sujet de la rupture. Cette expédition fut regardée par les Anglais comme un des plus grands services rendus à la nation. L'amiral fut remercie par les deux chambres du parlement: elles lui écrivirent ainsi qu'elles, en evaient usé avec le duc de Marlborough après la journée d'Hœchstædt. Depuis ce temps, les actions de leur compagnie du Sud augmentérent malgré les dépenses immenses de la nation. Les Anglais espérèrent alors de conquérir l'Amérique espagnole. Ils erurent que rien ne résisterait à l'amiral Vernon; et lorsque, queique temps après, cet amiral alla mettre le siège devant Carthagène, ils se hâtérent d'en célèbrer la prise; de serte que, dans le temps même que Vernon en leveit le siège, ils figent frapper une médaille où l'on voyait le port et les environs de Carthagène, avec cette légende: »Il »a pris Carthagène;« le revers représentait l'amiral Vernon, et on y lisait ces mots: »Au vengeur de sa patrie.« Il y a beaucoup d'exemples de ces médailles prématurées qui tromperaient la postérité, si l'histoire, plus fidèle et plus exacte, ne prévenait pas de telles erreurs.

La France, qui n'avait qu'une marine faible, ne se déclarait pas alors ouvertement; mais le ministère de France secourait les. Espagnols autant qu'il était en son pouvoir.

On était en ces termes entre les Espagnols et les Anglais, quand la mort de l'empereur Charles VI mit le trouble dans l'Europe. On a vu ce que produisit en Alfemagne la querelle de l'Autriche et de la
Bavière. L'Italie fut aussi bientôt désolée.
pour vette succession autrichienne. Le Milanais était réclamé par la maison d'Espagne.
Parme et Plaisance devaient revenir, par ledroit de naissance, à un des fils de la reine,
née princesse de Parme. Si Philippe V avait,
voulu avoir le Milanais pour lui, il eût trop elarmé.
l'Italie. Si l'on eût destiné Parme et Plaisance à
don Carlos, déjà maître de Naples, trop d'états.
réunis sous un même souverain eussent encore;

alarmé les esprits. Don Philippe, puiné de don" Carlos, fut le premier auquel on destina le Milanais et le Parmesan. La reme de Hongrie, meîtresse du Milanais, faisait ses efforts pour s'y maintenir. Le roi de Sardaigne, duc de Savoie, revendiquait ses droits sur cette province; il craignait de la voir dans les mains de la maison de Lorraine entée sar la maison d'Autriche qui, possédant à la fois le Milanais et la Foscane, pourrait un jour lui ravir les terres qu'on lui avait védées par les traités de 1737 et 1738; mais il oraignait encore davantage de se voir pressé par la France, et par un prince de la maison de Bourbon, tandis qu'il voyait un autre prince de cette maison maître de Nau ples et de Sicile.

Il se résolut, des le commencement de 1742, à s'unir avec la reine de Hongrie. sans s'accorder dans le fond avec elle. réunissaient seulement contre le péril présent; ils ne se faisaient point d'autres avantages: le roi de Sardaigne se réservait même de prendre, quand il voudrait, d'autres mesures. C'était un traité de deux ennemis qui s ne songeaient qu'à se défendre d'un trois La cour d'Espagne envoyait l'infant don Philippe attaquer le duc roi de Sardaigne qui n'avait voulu de lui ni pour ami ni pour voisin. Le cardinal de Fleuri avait laisse passer don Philippe et une partie de son armée par la France, mais il n'avait pas voulu lui donner de troupes.

On fait beaucoup dans un temps, on craint de faire même peu dans un autre. La raisen de cette conduite était qu'en se flattait encore de regagner le noi de Sardaigne qui

laissait toujours des espérances.

On ne voulait pas d'ailleurs alors de guerre directe avec les Anglais, qui l'auraient infailliblement déclarée. Les révolutions des affaires de terre, qui commençaient alors en Allemagne, ne permettaient pas de braver partout les puissances maritimes. Les Anglais s'opposaient euvertement à l'établissement de don Philippe en Italie, sous prétexte de main-

tenir l'équilibre de l'Europe.

Cette balance, bien ou mal entendue, était devenue la passion du peuple anglais, mais un intérêt plus couvert était le hut du ministère de Londres. Il voulait forcer l'Espagne à partager le commerce du Nouveau-Mondes: il eût à ce prix aidé don Philippe à passer en Italie, ainsi qu'il avait aidé don Carlos, en 1731. Mais la cour d'Espagne ne voulait point enrichir ses ennemis à ses dépens, et comptait établir don Philippe dans, ses états.

Des les mois de novembre et décembre 1741, la cour d'Espague avait envoyé par mer plusieurs corps de troupes, en Italie sous la conduite du duc de Montemar, célèbre par la victoire de Bitonto, et ensuite par sa disgrâce. Ces troupes avaient débarqué successivement sur les côtes de la Toscane et dans les ports qu'on appelle l'état degli

Presidi, appartenant à la controme des Deux-Siciles. Il fallait passer sur les terres de la Toscane: Le grand-duc, mari de la reine de Hongrie, fut obligé de leur accorder le passage, et de déclarer son pays noutre. Le dic de Modène, metrie à la fille du duc d'Orléans, régent de France, se déclara neatre aussi. Le pape Benoît IV, sur les terres de qui l'armée espagnole devait passer dans ses conjonctures, ainsi que celle des Autrichiens, embrassa la même neutralité à meilleur titre que personne, en qualité de père commun des princes et des peuples, tandis que ses enfants vivaient à discrétion sur son territoire.

De nouvelles troupes espagnoles arrivèrent par la voie de Gênes. Cette république se dit encore neutre, et les laissa passer. Vers ce temps-la même, le roi de Naples embrassait la neutralité, quoiqu'il s'âgit de la cause de son pere et de son frère! mais de tous ces potentats neutres en apparence, aucun àc l'était en effet.

A l'égard de la neutrifité du roi de Naples, voici quelle en fut la suite. On fut étonné, le 18 auguste, de voir paraître à la vue du port de Naples une escadre anglaise composée de six vaisseaux de soixante canons, de six frégates et de deux galiotes à bombes. Le capitaine Martin, depuis amiral, qui commandait cette escadre, envoya à terre un officier avec une lettre au premier ministre, qui portait en substance qu'il fallait

que le roi rappelât ses troupes de l'armée espagnole, ou que l'on allait dans l'instant bombarder la ville. On tint quelques conférences; le capitaine anglais dit enfin, en mettant sa montre sur le tillac, qu'il ne donnait qu'une heure pour se déterminer. Le port était mal pourvu d'artillerie; on n'avait point pris les précautions nécessaires contre une insulte qu'on n'attendait pas. On vit alors que l'ancienne maxime, qui est maître de la mer l'est de la terre, est souvent vraie. On fut obligé de promettre tout ce que le commandant anglais voulait, et même il fallut le tenir jusqu'à ce qu'on eût le temps de pourvoir à la défense du port et du royaume.

Les Anglais eux-mêmes sentaient bien que

Les Anglais eux-mêmes sentaient bien que le roi de Naples n'e pouvait pas plus garder en Italie cette neutralité forcée, que le roi d'Angleterre n'avait gardé la sienne en Alle-

magne.

(Dec. 1743) L'armée espagnole commandée par le duc de Montemar, venue en Italia pour soumettre la Lombardie, se retirait alors vers les frontières du royaume de Naples, toujours pressée par les Autrichiens. Alors le roi de Sardaigne retourna dans le Pièmont, et dans son duché de Savoie, où les vicissitudes de la guerre demandaient sa présence. L'infant don Philippe avait en vain tenté de débarquer à Gênes avec de nouvelles troupes. Les escadres d'Angleterre l'en avaient empêché; mais il avait pénétré par terre dans le duché de Savoie, et s'en

était rendu maître. C'est un pays presque ouvert du côté du Dauphiné. Il est stérile et pauvre. Ses souverains en retiraient alors à peine quinze cent mille livres de revenu. Charles-Emmanuel, roi de Sardaigne, et duc de Savoie, l'abandonna pour aller défendre

le Piémont, pays plus important. On voit, par cet exposé, que tout était en alarmes, et que toutes les provinces éprouvaient des revers, du fond de la Silésie au fond de l'Italie. L'Autriche n'était alors en guerre ouverte qu'avec la Bavière, et cependant on désolait l'Italie. Les peuples du Milanais, du Mantouan, de Parme, de Modène, de Guastalla, regardaient avec une tristesse impuissante toutes ces irruptions, et toutes ces secousses, accoutumes depuis long-temps a être le prix du vainqueur, sans oser seulement donner leur exclusion ou leur suffrage.

La cour d'Espagne fit demander aux Suisses le passage par leur territoire pour porter de nouvelles troupes en Italie; elle fut refusée: la Suisse vend les soldats à tous les princes, et défend son pays contre eux. gouvernement y est pacifique, et les peuples guerriers. Une telle neutralité fut respectée. Venise, de son côté, leva vingt mille hommes pour donner du poids à la sienne.

Il y avait dans Toulon une flotte de seize vaisseaux espagnols, destinée d'abord pour transporter don Philippe en Italie; mais il avait passé par terre, comme on a vu. Elle devait apporter des provisions à ses troupes, et ne le pouvait, retenue continuellement dans le port par une flotte anglaise qui dominait dans la Méditerranée, et insultait toutes les côtes de l'Italie et de la Provence. Les canonniers espagnols n'étaient pas experts dans leur art; on les exerça dans le port de Toulon pendant quatre mois, en les faisant tirerau blanc, et en excitant leur émulation et

leur industrie par des prix proposés.

(22 fev. 1744) Quand ils se furent rendus habiles, on fit sortir de la rade de Toulon l'escadre espagnole, commandée par don Josephe Navarro. Elle n'était que de douze vaisseaux, les Espagnols n'ayant pas assez de matelots et de canonniers pour en manœuvrer seize. Elle fut jointe aussitöt par quatorze vaisseaux français, quatre frégates et trois brûlots, sous les ordres de M. de Court qui, à l'âge de quatre-vingts ans, avait toute la vigueur de corps et d'esprit qu'un tel commandement exige. Il y avait quarante années qu'il s'était trouvé au combat naval de Malaga, où il avait servi en qualité de capitaine sur le vaisseau amiral, et depuis ce temps il ne s'était donné de bataille sur mer en aucune partie du monde que celle de Messine, en 1718. L'amiral anglais Mattheus se présenta devant les deux escadres combinées de France et d'Espagne. La flotte de Mattheus était de quarante-cinq vaisseaux, de cinq frégates et de quatre brûlots: avec cet avantage du nombre il sut aussi se donner d'abord celui du vent; manœuvre dont

dépend souvent la victoire dans les combats de mer, comme elle dépend sur la terre d'un poste avantageux. Ce sont les Anglais qui les premiers ont rangé leurs forces navales en bataille dans l'ordre où l'on combat aujourd'hui, et c'est d'eux que les autres nations ont pris l'usage de partager leurs flottes en avant-garde, arrière-garde et corps de bataille.

On combattit donc à la bataille de Toulon dans cet ordre. Les deux flottes furent également endommagées et également dis-

persees.

Cette journée navale de Toulon fut donc indécise, comme presque toutes les batailles navales (à l'exception de celle de la Hogue), dans lesquelles le fruit d'un grand appareil et d'une longue action est de tuer du monde de part et d'autre, et de démâter des vaisseaux. Chacun se plaignit; les Espagnols crurent n'avoir pas été assez secourus; les Français accusèrent les Espagnols de peu de reconnaissance. Ces deux nations, quoique alliées, n'étaient point toujours unies. L'antipathie ancienne se réveillait quelquefois entre les peuples, quoique l'intelligence fut entre leurs rois.

Au reste, le véritable avantage de cette bataille fut pour la France et l'Espagne: la mer Méditerranée fut libre au moins pendant quelque temps, et les provisions dont avait besoin don Philippe purent aisément lui arriver des côtes de Provence; mais ni

les flottes françaises ni les escadres d'Espagner ne purent s'opposer à l'amiral Mattheus quand' il revint dans ces parages. Ces deux nations, obligées d'entretenir continuellement de nomé breuses armées de terre, n'avaient pas ce fonds inépuisable de marine qui fait la ressource de la puissance anglaise.

## CHAPPTRE IX.

Le prince de Conti force les passages des Alpes. Si-

(1744) Louis XV, au milieu de tous cest efforts, déclara la guerre au roi George II, et bientôt à la reine de Hongrie, qui la lui déclarèrent aussi dans les formes. Ce ne fut de part et d'autre qu'une cérémonie de prus. Ni l'Espagne ni Naples ne déclarèrent la guerre, mais ils la firent.

Don Philippe, à la tête de vingt mille Espagnols, dont le marquis de La Mina était le général; et le prince de Conti, suivi de vingt mille Français, inspirerent tous deux à leurs troupes cet esprit de confiance et de courage opiniâtre dont on avait besoin pour pénétrer dans le Piémont, où un bataillon peut à chaque pas arrêter une armée entièreç où il faut à tout mement combattre entre

es rochers, des précipiess et des torrents, où la difficulté des convois n'est pas un se moindres obstacles. Le prince de Conti, ii avait servi en qualité de lieutenant-géral dans la guerre malheureuse de Barre, avait de l'expérience dans sa jeu-

Le premier d'avril 1744, l'infant don Phippe et lui passèrent le Var, rivière qui mbe des Alpes, et qui se jette dans la mer e Gênes au-dessus de Nice. Tout le comté e Nice se rendit; mais pour avancer il falit attaquer les retranchements élevés près e Ville-Franche, et après eux on trouvait eux de la forteresse de Montalhan au mieu des rochers qui forment une longue lite de remparts presque inaccessibles. On e pouvait marcher que par des gorges troites et par des abîmes sur lesquels ploncait l'artillerie ennemie; et il fallait, sous e feu, gravir de rochers en rochers. On couvait encore jusque dans les Alpes des inglais la combattre : l'amiral Mattheus, après, voir radoubé ses vaisseaux, était venu rerendre l'empire de la mer. Il avait débarue lui-même à Ville-Franche. Ses soldats taient avec les Piémontais, et ses canonniers, ervaient l'artillerie. Malgré ces périls, le rince de Conti se présente au pas de Ville-Franche, arempart du Riemont, haut de près le dieux cents toises, que le roi de Sardaigneroyait hors d'atteinte, et qui fut convert de Prançais et d'Espagnola. L'amiral anglais et.

ses matelots furent sur le point d'être faits

prisonniers.

(19 juil. 1744) On avança, on pénétra en-fin jusqu'à la vallée de Château-Dauphin. Le comte de Campo - Santo suivait le prince de Conti, à la tête des Espagnols, par une autre gorge. Le comte de Campo-Santo portait ce nom et. ce titre depuis la bataille de Campo-Santo, où il avait fait des actions étonnantes; ce nom était sa récompense, comme on aveit donné le nom de Bitonto au duc de Montemar après la bataille de Bitonto. Il n'y a guère de plus beau titre que celui

d'une bataille qu'on a gagnée.

Le bailli de Givri escalade en plein jour un roc sur lequel deux mille Piemontais sont retranchés. Ce brave Chevert, qui avait monté le premier sur les remparts de Prague, monte à ce roc un des premiers; cette entreprise était plus meurtrière que celle de Prague. On n'avait point de canon: les Piémontais foudroyaient les assaillants avec le leur. Le roi de Sardaigne, placé luimême: derrière ces retranchements, animait: ses troupes. Le bailli de Givri était blessé des le commencement de l'action; et le marquis de Villemur, instruit qu'un passage non moins important venait d'être heureusement force par les Français, envoyait ordonner la retraite. Givri la fait battre; mais les offi-ciers et les soldats trop animés ne l'écoutent point. Le lieutenant-colonel de Poitou saute dans les premiers retranchements; les grena-

diers s'élancent les uns sur les autres; et, ce. qui est à peine croyable, ils passent par les embrasures mêmes du canon ennemi, dans l'instant que les pièces ayant tiré reculaient. par leur mouvement ordinaire; on y perdit près de deux mille hommes; mais il n'échappa aucun Piémontais. Le roi de Sardaigne au désespoir voulait se jeter lui-même au milieu des attaquants, et on eut beaucoup de peine à le retenir: il en coûta la vie au bailli de Givri; le colonel Salis, le marquis de La Carte y furent tués; le duc d'Agénois et beaucoup d'autres blessés. Mais il en avait coûté encore moins qu'on ne devait s'attendre dans un tel terrain. Le comte de Campo-Santo, qui ne put arriver à ce défilé étroit et escarpé où ce furieux combat sétait donné, écrivit au marquis de La Mina, général de l'armée espagnole sous don Philippe: »Il se présentera quelques occasions soù nous ferons aussi bien que les Français; car il n'est pas possible de faire mieux « Je rapporte toujours les lettres des généraux lorsque j'y trouve des particularités intéres-santes; ainsi je transcrirai encore ce que le. prince de Conti écrivit au roi touchant cette journée: »C'est une des plus brillantes et »des plus vives actions qui se soient jamais »passées; les troupes y ont montré une value de les plus et les troupes y ont montré une value de les plus et les troupes y ont montré une value de les plus et les troupes y ont montré une value de les plus et les troupes de les troupes de les troupes de les plus de l »leur au-dessus de l'humanité "La brigade: nde Poitou, ayant M. d'Agenois de sa têtep r or recondition of the

»La bravoure et la présence d'esprit de »M. de Chevert ont principalement décidé pl'avantage. Je vous recommande M. de Soplémi et le chevalier de Modène. La Carte va été tué; Votre Majesté, qui connaît le prix de l'amitié, sent combien j'en suis. atouché.« Ces expressions d'un prince à un roi sont des leçons de vertu pour le reste des hommes, et l'histoire doit les con-

server.

Pendant qu'on prenait Château-Dauphin, il fallait emporter ce qu'on appelait les barricades; c'était un passage de trois toises entre deux montagnes qui s'élèvent jusqu'aux nues. Le roi de Sardaigne avait fait couler dans ce précipice la riviere de Sture qui baigne cette vallée. Trois retranchements et un chemin couvert par-delà la rivière défendaient ce poste, qu'on appelait les barricades; il fallait ensuite se rendre maître du château de Démont, bâti avec des frais im-menses sur la tête d'un rocher isole, au milieu de la vallée de Sture; après quoi les Français, maîtres des Alpes, voyaient les plaines du Piemont. Ces barricades furent tournées habilement par les Français et par les Espagnols, la veille de l'attaque du Château-Dauphin (18 juillet). On les emporta presque sans coup férir, en mettant ceux qui les défendaient entre deux feux. Cet avantage fut un des chefs-d'œnvres de l'art de la guerre; car il fut glorieux, il remplit l'objet proposé, et ne fut pas sanglant.

## CHAPITRE X.

Nouvelles disgraces de l'empereur Charles VII. Bataille de Dettingue.

TANT de belles actions ne servaient de rien au but principal, et c'est ce qui arrive dans presque toutes les guerres. La cause de la reine de Hongrie n'en était pas moins triomphante. L'empereur Charles VII, nommé en effet empereur par le roi de France, n'en était pas moins chassé de ses états héréditaires, et n'était pas moins errant dans l'Allemagne. Les Français n'étaient pas moins repoussés au Rhin et au Mein. La France, enfin, n'en était pas moins épuisée pour une cause qui lui était étrangère, et pour une guerre qu'elle aurait pu s'épargner; guerre entreprise par la seule ambition du maréchal de Belle-Isle, dans laquelle on n'avait que peu de chose à gagner et beaucoup à perdre.

L'empereur Charles VII se réfusia d'abord dans Augsbourg, ville impériale et libre, qui se gouverne en république, fameuse par le nom d'Auguste, la seule qui ait conservé les restes, quoique défigurés, de ce nom d'Auguste, autrefois commun à tant de villes sur les frontières de la Germanie et des Gaules. Il n'y demeura pas long-temps, et en la quittant, au mois de juin 1743, il eut la douleur d'y voir entrer un colonel de houssards, nommé Mentzel, fameux par ses féro-

cités jet ses buigandages, qui de charges d'in-

Il portait sa malheureuse destinée dans Francfort, ville encora plus privilégiée qu'Augsbourg, et dans laquelle s'était faite aon élection à l'empire; mais, ce fut pour y voir accroître ses infortunes. Il se donnais une bataille qui décidait de son sort, à quatre milles de son nouveau refuge.

Le comte de Stair, Écossais du l'un des

Le comte de Stair, Ecosseis de l'un des élèves du dut de Marlborough, autrefois ambassadeur en France, avait marché vers Francfort à la tête d'une armée de cinquante mille hommes, composée d'Anglais, d'Hanovriens et d'Autrichiens. Le roi d'Angleterre arriva avec son second fils, le duc de Cumberland, après avoir passé à Francfort dans ce même asile de l'empereur qu'il reconnaissait tous jours pour son suzerain, et auquel il faisait la guerre dans l'espérance de le détrôner.

Le maréchal duc de Noailles, qui commandait l'armée opposée au roi d'Angleterre, avait porté les armes dès l'âge de quinse ans. Il avait commandé en Catalogne dans la guerre, de 1701, et passe depuis par toutes les fonctions qu'en peut avoir dans le gonvernement à la tête des finances au commencement de la régence, général d'armée et ministre d'état, il ne cessa dans tous ges emplois de cultiver la littérature; exemple autrefois commun chez les Grecs et chez les Romainsmais fanciaux jourd'aut dans l'Europa, . Co. général produite les Voltaire. Tome LV.

maître de la campagne. À côtoya l'armée du roi d'Angleterre qui avait le Mein entre elle et les Français; il lui coupa les vivres en se rendant maître des passages au-dessus et

au-dessous de leur camp.

Le roi d'Angleterre s'était posté dans Aschaffenbourg, ville sur le Mein, qui appartient à l'électeur de Maïence. fait cette démarche malgré le comte de Stair, son général, et commençait à s'en repentir. Il y voyait son armée bloquée et affamée par le maréchal de Noailles. Le soldat fut réduit à la demi-ration par jour. On manquait de fourrages au point qu'on proposa de couper les jarrets aux chevaux, et on l'aurait fait si on était resté encore deux jours dans cette position. Le roi d'Angleterre fut obligé enfin de se retirer pour aller chercher des vivres à Hanau sur le chemin de Francfort; mais en se retirant il était exposé aux batteries du canon ennemi placé sur la rive du Mein. Il fallait faire marcher en hâte une armée que la disette affaiblissait, et dont l'arrière-garde pouvait être accablée par l'armée française : car le maréchal de Noailles avait en la précaution de jeter des ponts entre Dettingue et Aschaffenbourg, sur le chemin de Hanau, et les Anglais avaient joint à leurs fautes celle de laisser établir ces ponts. Le 26 juin, au milieu de la nuit, le roi d'Angleterre fit decamper son armée dans le plus grand silence, et hasarda cette marche précipitée et dan-

gereuse à laquelle il était réduit. Le maréchal de Noailles voit les Anglais qui semblent marcher à leur perte dans un chemin étroit entre une montagne et la rivière. 'Il ne manqua pas d'abord de faire avancer tous les escadrons composés de la maison du roi. de dragons et de houssards, vers le village de Dettingue, devant lequel les Anglais devaient passer. Il fit defiler sur deux ponts quatre brigades d'infanterie avec celle des gardes françaises. 'Ces troupes avaient ordre de rester postées dans le village de Dettingue en-decà d'un ravin profond; elfes 'n'étaient point àperçues des Anglais, et le maréchal voyait tout ce que les Anglais fai-saient. M. de Vallière, lieutenant général, homme qui avait poussé le service de l'artillerie aussi loin qu'il put aller, tenait ainsi dans un défilé les ennemis entre deux batteries qui plongeaient sur eux du rivage. Ils devaient passer par un chemin creux qui est entre Dettingue et un petit ruisseau. On ne devait fondre sur eux qu'avec un avantage certain. Le roi d'Angleterre pouvait être pris lui-même : c'était enfin un de ces moments décisifs qui semblaient devoir mettre fin à la guerre.

Le maréchal recommande au duc de Grammont, son neveu, lieutenant général et colonel des gardes, d'attendre dans cette position que l'ennemi vint lui-même se livrer. Il alla malheureusement reconnaître un gué pour faire encore avancer de la cavalerie.

La plupart des officiers dissient qu'il eût mieux fait de rester à l'armée pour se faire nébéir. Il envoya faire occuper, le poste d'Aschaffenhourg par oinq brigades, de sorte que les Anglais étaient pris de tous côtés. Un moment d'impatience dérangea toutes ces

. mesures.

., (27 juin) Le duc de Grammont crut que la première colonne ennemie était déjà pase see, et qu'il, n'y avait qu'à fondre sur une grière garde qui ne pouvait résisten; il fit passer le ravin à ses troupes. Quittant ainsi ann terrain avantageux où il devait rester, il Javance, avec le régiment des gardes et celui ide Noailles infanterie dans une petite plaine gri défilient en ordre de bataile, se for-imerent bientôt. Par la les Erançais, qui napaient attire les ennemis dans le pièce, y tombérent eux-mêmes. Ils attaquerent les conemis en desordre et avec des forces innégales, Le canon que M. de Vallière, avait etabli le long du Mein, et qui foudroyait les ganamis, par le flanc, et surtout les, Hanoeyriens, ne fut plus d'aucun usage, parce qu'il aprait tiré sontre les Français mêmes, Le maréchal revient dans le moment qu'on vemait de faire cette faute.

La maison du roi à cheval, les carabiniers pursoncèrent d'abord par leur impétuosité deux lignes entières d'infanterie; mais ces lignes se reformèrent dans le moment, et saveloppèrent les Français. Les officiers du

régiment des gardes marchèrent hardiment à la tête d'un corps assez faible d'infanterie; vingt et un de ces officiers furent tués sur la place, autant furent dangereusement blesses. Le régiment des gardes fut mis dans une déroute entière.

Le duc de Chartres, depuis duc d'Ordleans, le prince de Clermont, le comte d'Eulle duc de Penthièvre, malgré sa grande jeur nesse, faisaient des efforts pour arrêter le désordre. Le comte de Noailles eut deux chevaux de tués sous lui. Son frère, le due

d'Ayen, fut renversé.

Le marquis de Puységur, fils du maréchai de ce nom, parlait aux soldats de son régiment, courait après eux, ralliait ce qu'il pouvait, et en tua de sa main quelques uns qui ne voulaient plus suivre, et qui criaient saive qui peut. Les princes et les ducs de Biron, de Luxembourg, de Richelieu, de Pequignit Chevreuse se mettaient à la tête des brigades qu'ils rencontraient, et s'enfoncèrent dans les lignes des ennemis.

D'un autre côté la maison du roi et les carabiniers ne se rebutaient point. On voyat ici une troupe de gendarmes, là une compagnie des gardes, cent mousquetaires dans un autre endroit, des compagnies de cavalerie s'avançant avec des cheveau-légers; d'autres qui suivaient les carabiniers ou les grenadiers à cheval, et qui couraient aux Anglais le sabre à 'la main, avec plus de bravoure que d'ordre. Il y en avait si peu

qu'environ cinquante mousquetaires, emportes par leur courage, pénétrèrent dans le régiment de cavalerie du lord Stair. Vingtsept officiers de la maison du roi à cheval perirent dans cette confusion, et soixante-six furent blessés dangereusement. Le comte d'Eu. le comte d'Harcourt, le comte de Beuvron, le duc de Boufflers furent blessés; le comte de La Mothe-Houdancour, chevalier d'honneur de la reine, eut son cheval tue, fut foule long-temps aux pieds des chevaux, et remporté presque mort. Le marquis de Gontaut eut le bras cassé; le duc de Rochechouart, premier gentilhomme de la chambre, ayant été blessé deux fois. et combattant encore, fut tué sur la place. Les marquis de Sabran, de Fleuri, le comte d'Estrade, le comte de Rostaing y laissèrent la vie. Parmi les singularités de cette triste journée on ne doit pas omettre la mort d'un comte de Boufflers de la branche de Rémiancourt. C'était un enfant de dix ans et demi: un coup de canon lui cassa la jambe; il recut le coup, se vit couper la jambe et mourut avec un égal sang-froid. Tant de jeunesse et tant de courage attendrirent tous ceux qui furent témoins de son malheur.

La perte n'était guère moins considérable parmi les officiers anglais. Le roi d'Angle terre combattait à pied et à cheval, tantôt à la tête de la cavalerie, tantôt à celle de l'infanterie. Le duc de Cumberland fut blessé à ses côtés; le duc d'Aremberg, qui

commandait les Autrichiens, regut une balle de fusil au haut de la poitrine. Les Anglais perdirent plusieurs officiers généraux. Le combat dura trois heures. Mais il était trop inégal; le courage seul avait à combattre la valeur, le nombre et la discipline. Enfin le maréchal de Noailles ordonna la retraite.

Le roi d'Angleterre dina sur le champ de bataille, et se retira ensuite sans même se donner le temps d'enlever tous ses blesses dont il laissa environ six cents que le lord Stair recommanda à la générosité du maréchal de Noailles. Les Français les recueillirent comme des compatriotes; les Anglais et eux se traitaient en peuples qui se respectaient.

Les deux généraux s'écrivirent des lettres qui font voir jusqu'à quel point on peut pousser la politesse et l'humanité au milieu des horreurs de la guerre.

Cette grandeur, d'âme n'était pas particulière au comte Stair et au duc de Noailles. Le duc de Cumberland surtout fit un acte de générosité qui doit être transmis à la postérité. Un mousquetaire, nommé Girardeaux blessé dangereusement, avait été porté pres de sa tente. On manquait de chirurgiens, assez occupés, ailleurs; on allait panser le prince à qui une balle avait percé la jambe, »Commencez,« dit le prince, »par soulager cet »officier français; il est plus blessé que moi; »il manquerait de secours, et je n'en man-»querai pas.» Au resté la rette fat à peu près égale dans les deux armées. Il y ent du côté des alliés deux mille deux cent trente et un hommes, tant tués que blessés! On sut ce calcul par les Anglais qui rarement diminuent leur perte, et n'augmentent guere celle de leurs ennemis.

Les Français souffrirent une grande perte en faisant avorter le fruit des plus belles dispositions par cette intreur précipitée et cette indiscipline qui leur avait fait perfire autrefois les batailles de Poitters, de Creof, d'Azincourt. Celui qui écrit cette histoire vit, six semaines après, le courte Stair à Lu Haye; il prit la liberté de his demander ce qu'il pensait de cette bataille. Ce général mi répondit vite pense que les Français ont sfait une grandel faute, ut nous doux: le votre a été de lie savoir pas attendre; les vensuite de n'avoir pas su préfiter de la victoire.

Après cette laction beaucoup d'officiers français et angluis allérent à Francfort, ville toujours neutre, où l'empereur vit l'un après l'autre le comte Stant et le marchal de Noailles, sans pouvoir leur marquet d'autres sentiments que ceux de la patience dans son infortune.

Lie maréchal de Nualles trouva l'emperéur accablé de chagrin, bans états; sans espérance, n'ayant pas de quoi faire subsis ter sa famille dans cette ville impériale, où personne ne voulait faire la moindre avancé au chef de l'Empire; il lui donna une lettré de crédit de quarante mille écus, certain de n'être pas désavoué par le roi son maître. Voita où en était réduite la majesté de l'empire romain.

## CHAPITRE XI.

Première campagne de Louis XV en Flandre; ses succes. Il quitte la Flandre pour aller au secours de l'Alsace ménacée, pendant que le prince de Conti continue à s'ouvrir 22 passage des Allpess. Nouvelles ligues. Le roi de Prusse prend encore des armes.

Ce fut dans ces circonstances dangereuses, dans ce choce de tant d'états, dans ce méllange et ce chaos de guerre et de politique, true Louis XV commença sa première campagne (1744). On gardait à peine les frontières du côté de l'Allemagne. La reine de Hongife s'était fait prêter serment de fidéhité par les habitants de la Bavière et du Haut-Palatinat. Elle fit présenter dans Francfort même; où Charles VII était retiré, un mémoire où l'élection de cet empereur était qualifiée malle de toute nullité. Il était ebligé enfin de se déclarer neutre, tandis qu'on le dépouillait... On lui proposait de se démettre, et de résigner l'Empire à François de Lorraine, grand-duc de Toscane, époux

de Marie-Thérèse.

Le prince Charles de Lorraine, frère du grand-duc, commençait à s'établir dans une île du Rhin aupres du vieux Brisach. Des partis hongrois pénétraient jusque par-delà de la Sarre, et entamaient les frontières de la Lorraine. Ce fameux partisan Mentzel faisait répandre dans l'Alsace, dans les Trois-Evêchés, dans la Franche-Comté des manifestes par lesquels il invitait les peuples, au nom de la reine de Hongrie, à retourner sous l'obéissance de la maison d'Autriche; il menaçait les habitants qui prendraient les armes de les faire pendre, après les avoir forces, de se gouper eux-mêmes le nez et les oreilles. Cette insolence, digne d'un soldat d'Attila, n'était que méprisable; mais elle était la preuve des succès. Les armées autrichiennes menaçaient Naples, tandis que les armées françaises et espagnoles n'étaient encore que dans les Alpes. Les Anglais victorieux sur terre, dominaient sur les mers: les Hollandais allaient se déclarer, et promettaient de se joindre en Flandre aux Autrichiens et aux Anglais. Tout était contraire. Le roi de Prusse, satisfait de sêtre emparé de la Silésie, avait fait sa paix particulière avec la reine de Hongrie.

Louis XV sontint tout ce grand fardeau.

Non-seulement il assura les frontières sur les hords du Rhin et de la Moselle par des corps d'armée, mais il prépara une descente en Angleterre même. Il fit venir de Rome le jeune prince Charles-Édouard, fils aîné du prétendant, et petit-fils de l'infortuné roi Jacques II. (Janv. 1744) Une flotte de vingt et un vaisseaux, chargée de vingt-quatre mille hommes de déharquement, le porta dans le canal d'Angleterre. Ce prince vit pour la première fois le rivage de sa patrie: mais une tempête et surtout les vaisseaux anglais rendirent cette entreprise infructueuse.

Ce fut dans ce temps-là que le roi partitpour la Flandre. Il avait une armée florissante que le comte d'Argenson, secrétaire d'état de la guerre, avait pourvue de tout ce qui pouvait faciliter la guerre de cam-

pagne et de siège.

Louis XV arrive en Flandre. A son approche les Hollandais qui avaient promis de se joindre aux troupés de la reine de Hongrie et aux Anglais, commencent à craindre. Ils n'osent remplir leur promesse: ils envoient des députés au roi au lieu de troupes contre lui. Le roi prend Courtrai (18 mai) et Menin (6 juin) en présence des; députés.

(6 juin) Le lendemain même de la prise de Menin, il investit Ypres. C'était le prince de Clermont, abbé de Saint-Germain-des-Prés, qui commandait les principales attaques au siège d'Ipres. On n'avait point vu en France, depuis les cardinaux de La Valette et de Sourdis, d'homme qui réunit la profession des armes et celle de l'Eglise. Le prince de Clermont avait eu cette permission du pape Clément XII, qui avait jugé que l'état ecclésiastique dévait être subordonné à celui de la guerre dans l'arrièrepetit-fils du grand Condé. On insulta le chémin couvert du front de la Basse ville, quoique cette entreprise parût prematurée et hasardée; le marquis de Beauvau, maréchal-de-camp, qui marchait à la tête des grenadiers de Bourbonnais et de Royal-Comtois, y recut une blessure mortelle qui lui causa les douleurs les plus vives. rut dans des tourments intoférables, regretté des officiers et des soldats comme capable de commander un jour les armées, et de tout Paris comme un homme de probité et d'esprit. Il dit aux soldats qui le portaient: »Mes amis, laissez-moi mourir, et allez com-»battre.«

(25 juin) Ypres capitula bientôt; nul moment n'était perdu. (29 juin) Tandis qu'on entrait dans Ypres, le duc de Boufflers prenait le Kenoque; et pendant que le roi allait, après ces expéditions, visiter les places frontières, le prince de Clermont faisait le siège de Furnes, qui arbora le drapeau blanc, au bout de cinq jours de tranchée ouverte (11 juil.). Les généraux anglais et autrichiens qui commandaient vers Bruxelles re-

gardaient ces progrès, et ne pouvaient les arrêter. Un corps que commandait le maréchal de Saxe, que le roi leur opposait, était. si bien posté, et couvrait les sièges si à propos, que les succès étaient assurés. Les al-lies n'avaient point de plan de campagne fixe et arrêté. Les opérations de l'armée française étaient concertées. Le maréchal de Saxe, posté à Courtrai, arrêtait tous les efforts des ennemis, et facilitait toutes les onérations. Une artillerie nombreuse qu'on tirait aisément de Douai, un régiment d'artillerie de pres de cinq mille hommes, plein d'officiers capables de conduire des sièges, et composé de soldats qui sont pour la plupart des artistes habiles, enfin le corps des ingénieurs, étaient des avantages que ne peuvent avoir des nations réunies à la hâte pour faire ensemble la guerre quelques années. De pareils établissements ne peuvent être que le fruit du temps et d'une attention suivie dans une monarchie puissante. La guerre de siège devait nécessairement donner la supériorité à la France.

Au milieu de ces progrès la nouvelle vient que les Autrichiens ont passe le Rhin du côté de Spire, à la vue des Français et des Bayarois, que l'Alsace est entamée, que les frontières de la Lorraine, sout expessées (20 et 30 juin 1744). On ne pouvait d'abord le croire, mais ajen, n'était, plus certain. Le prince Charles, en menagant plusieurs endroits, et faisant à la fois plus d'ane tenta-

tive, avait enfin réussi du côté où était posté le comte de Seckendorf qui commandait les Bayarois, les Palatins et les Hessois, al-

lies payes par la France.

L'armée autrichienne, au nombre d'environ soixante mille hommes, entre en Alsace sans résistance. Le prince Charles s'empare en une heure de Lauterbourg, poste peu fortissé, mais de la plus grande importance. Il fait avancer le général Nadasti jusqu'à VVeissenbourg, ville ouverte, dont la garm-son est forcée de se rendre prisonnière de guerre. Il met un corps de dix mille hommes dans la ville et dans les lignes qui la bordent. Le maréchal de Coigni, qui commandait dans ces quartiers, général hardi, sage et modeste, célèbre par deux victoires en Italie, dans la guerre de 1738, vit que sa communication avec la France était conpée, que le pays Messin, la Lorraine allaient être en proie aux Autrichiens et aux Hongrois: il n'y avait d'autre ressource que de passer sur le corps de l'ennemi pour rentrer en Alsace et couvrir le pays. Il marche , aussitôt avec la plus grande partie de son armée à Weissenbourg, dans le temps que les ennemis venaient de s'en emparer. (15 juil.) Il les attaque dans la ville et dans les dignes; les Autrichiens se défendent avec courage. On se battait dans les places et dans les rues; elles étaient couvertes de morts. La résistance dura six heures entières. Les Bayarois, qui avaient mal gardé

le Rhin, réparérent leur négligence par leur valeur. Ils étaient surtout encouragés par le comte de Mortagne, alors lieutenant-général de l'empereur, qui reçut dix coups de fusil dans ses habits. Le marquis de Mon-

tal menait les Français.

Celui qui rendit les plus grands services dans cette journée, et qui sauva en effet l'Alsace, fut le marquis de Clermont-Tonnerre. Il était à la tête de la brigade Montmorin; tout plia devant lui. C'est le même qui, l'année suivante, commanda une aile de l'armée à la bataille de Fontenoi, et qui contribua plus que personne à la victoire. On l'a vu depuis doyen des maréchaux de France. Son fils fut l'héritier de sa valeur et de ses vettus.

On reprit enfin Weissenbourg et les lignes; mais on fut bientôt obligé, par l'arrivée de toute l'armée autrichienne, de se retirer vers Haguenau, qu'on fut même forcé d'abandonner. Des partis ennemis, qui allèrent à quelques lieues au-delà de la Sarre, portèrent l'épouvante jusqu'à Lunéville, dont le roi Stanislas Leczinski fut obligé de partir avec sa cour.

A la nouvelle de ces revers, que le roi apprit à Dunkerque, il ne balança pas sur le parti qu'il devait prendre; il se résolut à interrempre le cours de ses conquêtes en Flandre, à laisser le maréchat de Saxe, avec environ quarante mille hommes, conserver ce

qu'il avait pris, et à courir lui-même au setcours de l'Alsace.

Il fait d'abord prendre les devants, au maréchal de Noailles, Il envoie le duc d'Harcourt avec quelques troupes garder les gorges de Phalzbourg. Il se prépare à marcher à la tête de vingt-six bataillons et trente-trois escadrons. Ce parti, que prezait le roi dès sa première campagne, transporta les eœurs des Français, et rassura les provinces alarmées par le passage du Rhin, et surtout par les malheureuses campagnes précédentes

en. Allemagne.

Le roi prit sa route par Saint-Quentin, La Fère, Laon, Rheims, faisant marcher ses troupes, dont il assigna le rendez-vous à Metz. Il augmenta pendant cette marche la paye et la nourriture du soldat; et cette, attention redoubla encore l'affection de ses sujets. Il arriva dans Metz, le 5 auguste; et le 7, on apprit un évènement qui changeait, loute la face des affaires, qui forçait le prince Charles à sortir de l'Alsace, qui rétablissait l'empereur et mettait la reine de Hongrie dans le plus grand danger où elle eût été encore.

: Il semblait que cette, princesse n'eût alors rien à craindre du roi de Prusse après la paix de Breslau, et surtout après une alliance, défensive conclue, la même année que la paix de Breslau, entre lui et le roi d'Angleterre, mais il était visible que, la reine de Hongrie, l'Angleterre, la Sardaigne, la

Saxe et la Hollande s'étant unies contre l'empereur par un traité fait à Worms, les puissances du nord, et surtout la Russie, étant vivement sollicitées, les progrès de la reine de Hongrie augmentant en Allemagne, tout était à craindre tôt ou tard pour le roi de Prusse: il avait enfin pris le parti de rentrer (27 mai 1744) dans ses engagements avec la France. Le traité avait été signé secrètement, le 5 avril, et on avait fait depuis à Francfort une alliance étroite entre le roi de France, l'empereur, le roi de Prusse, l'électeur palatin et le roi deSuède, en qualité de landgrave de Hesse. Ainsi l'union de Francfort était un contre-poids aux projets de l'union de Worms. Une moitié de l'Europe était ainsi animée contre l'autre et des deux côtés on épuisait toutes les ressources de la politique et de la guerre.

Le marechal Schmettau vint, de la part du roi de Prusse, annoncer au roi que son nouvel allié marchait à Prague avec quatre-vingt mille hommes, et qu'il en faisait avancer vingt-deux mille en Moravie. Cette puissante diversion en Allemagne, les conquêtes du roi en Flandre, sa marche en Alsace dissipaient toutes les alarmes, lorsqu'on en éprouva une d'une autre espèce, qui fit trembler

et gémir toute la France.

## CHAPITRE XII.

Le roi de France est à l'extrémité. Dès qu'il est guéri, il marche en Allemagne; il va assiéger Fribourg, tandis que l'armée autrichienne, qui varit pénétré en Alsace, va délivrer la Boheme, et que le prince de Conti gagne une bataille en Italie.

Le jour qu'on chantait dans Metz un Te Deum pour la prise de Château-Dauphin, le roi ressentit des mouvements de sièvre; c'était le 8 d'auguste 1745. La maladie augmenta, elle prit le caractère d'une fièvre qu'on appelle putride ou maligne; et, des da nuit du 14, il était à l'extrémité. Son tempérament était robuste et fortifié par l'exercice: mais les meilleures constitutions sont gelles qui succombent le plus souvent à ces maladies, par cela même qu'elles ont la force d'en soutenir les premières atteintes, et d'accumuler pendant plusieurs jours les principes d'un mal auquel elles résistent dans les commencements. Cet évenement porta La crainte et la désolation de ville en ville : les peuples accouraient de tous les environs de Metz, les chemins étaient remplis d'hommes de tous états et de tout âge, qui par leurs différents rapports augmentaient leur commune inquiétude-

Le danger du roi se répand dans Paris, au milieu de la nuit; on se lève, tout le monde court en tumulte sans savoir où l'on va. Les églises s'ouvrent en pleine nuit: on ne connaît plus le temps ni du sommeil ni de la veille, ni du repas. Paris était hors de lui-même, toutes les maisons des hommes en place étaient assiégées d'une foule continuelle: on s'assemblait dans tous'les carrefours. Le peuple s'écriait: »8'il meurt, c'est »pour avoir marché a notre secours.«' Toutle monde s'abordait, s'interrogeait dans les églises, sans se connaître. Il y eut plusieurs églises où le prêtre qui prononçait la prière pour la santé du roi interrompit le chant par ses pleurs, et le peuple lui répondit par des chis. Le courrier qui apporta, le 19, a Paris la nouvelle de sa convalescence, fut embrassé et presque étouffé par le peuple: on baisait son cheval; on le menait en triomphe. Toutes les rues retentissaient d'un cri de joie: »Le roi est guéri,« Quand on rendit compte à ce monarque des transports inouis de joie qui avaient succede à ceux de la désolation, il en fut attendri jusqu'aux larmes; et en se soulevant par un mouvement de rensibilité qui lui rendait ses forces: »Ah! s'etrîa-t-il, qu'il est doux d'être aime vainsi! et qu'ai-je fait pour le mériter?«

'Tel est le peuple de France, sensible jusqu'à Tenthousiasme, et capable de tous les exces dans ses affections comme dans ses muridires.

L'archiduchesse, épouse du prince de Lorraine, mourut à Bruxelles, vers ce même temps, d'une manière douloureuse. Elle était chérie des Brabançons, et méritait de l'être; mais ces peuples n'ont pas l'âme passionnée

des Français.

Les courtisans ne sont pas comme le peuple. Le péril de Louis XV fit naître parmi eux plus d'intrigues et de cabales qu'on n'en vit autrefois quand Louis XIV fut sur le point de mourir à Calais: son petit-fils en eprouva les effets dans Metz. Les moments de crise, où il parut expirant, furent ceux qu'on choisit pour l'accabler par les démarches les plus indiscrètes, qu'on disait inspirées par des motifs religieux, mais que la raison réprouvait, et que l'humanité condamnait. Il échappa à la mort et à ces

piéges.

Dès qu'il eut repris ses sens, il s'occupa, au milieu de son danger, de celui où le prince Charles avait jeté la France par son passage du Rhin. Il n'avait marché que dans le dessein de combattre ce prince; mais avant envoyé le maréchal de Noailles à sa place, il dit au comte d'Argenson: »Ecri-»vez de ma part au marechal de Noailles »que, pendant qu'on portait Louis XIII austombeau, le prince de Condé gagna une »bataille.« Cependant on put à peine entamer. l'arrière-garde du prince Charles qui se retirait en bon ordre. Ce prince qui ayait passé le Rhin malgré l'armée de France, le repassa presque sans perte vis-à-vis une armée supérieure. Le roi de Prusse se plaignit

qu'on eût ainsi laissé échapper un ennemi qui allait venir à lui. C'était ençore une occasion heureuse manquée. La maladie du roi de France, quelque retardement dans la marche de ses troupes, un terrain marécageux et difficile par où il fallait aller au prince Charles, les précautions qu'il avait prises, ses ponts assurés, tout lui facilita cette retraite; il ne perdit pas même un ma-

gasin.

(15 sept.) Ayant donc repassé le Rhin avec cinquante mille hommes complets, il marche vers le Danube et l'Elbe avec une diligence incroyable; et après avoir pénétré en France aux portes de Strasbourg, il allait délivrer la Bohême une seconde fois. Mais le roi de Prusse s'avançait vers Prague, il l'investit le 4 septembre; et ce qui parut étrange, c'est que le général Ogilvi, qui la défendait avec quinze mille hommes, se rendit dix jours après prisonnier de guerre, lui et sa garnison. C'était le même gouverneur qui, en 1741, avait rendu la ville en moins de temps, quand les Français l'escaladepent,

Une armée de quinze mille hommes prisonnière de guerre, la capitale de la Bohême prise, le reste du royaume soumis peu de jours après, la Moravie envahie en même temps, l'armée de France rentrant enfin en Allemagne, les succès en Italie firent espérer qu'enfin la granda querelle de l'Europe allait être décidée en faveur de l'empereur Charles VII. Louis XV, dans une convales. Conti. Ils furent obligés de lever le siège, et de repasser les monts avec une armée affaiblie. C'est presque toujours le sort de ceux qui combattent vers les Alpes, et qui n'ont pas pour eux le maître du Piémont, de perdre leur armée même par des victoires.

Le roi de France, dans cette saison plus vieuse, était devant Fribourg. On fut obligé de détourner la rivière de Treisam, et de lui ouyrir un canal de deux mille six cents toises; mais à peine ce travail sut-il achevé qu'une digue se rompit, et on recommenca. On travaillait sous le feu des châteaux de Fribourg; il fallait saigner à la fois deux bras de la rivière: les ponts construits sur le canal nouveau furent dérangés par les eaux; on les rétablit dans une nuit, et le lendemain on marcha au chemin couvert sur un terrain miné et vis-à-vis d'une artillerie et d'une mousqueterie continuelle. Cinq cents grenadiers furent couchés par terre, tués ou blessés; deux compagnies entières périrent par l'effet des mines du chemin couvert; et le lendemain on acheva d'en chasser les ennemis, malgré les bombes, les pierriers et les grenades dont ils faisaient un usage continuel et terrible. Il y avait seize ingénieurs à ces deux attaques, et tous les seize y furent blesses. Une pierre atteignit le prince de Soubise et lui cassa le bras. Des que le roi le sut, il alla le voir: il y retourna plusieurs fois; il voyait mettre l'appareil à

ses blessures. Cette sensibilité encourageait toutes ses troupes. Les soldats redoublaient d'ardeur en suivant le duc de Chartres, aujourd'hui duc d'Orléans, premier prince du

sang, à la tranchée et aux attaques.

Le général Damnitz, gouverneur de Fribourg, n'arbora le drapeau blanc que le 6 noyembre, après deux mois de tranchée ouverte. Le siège des châteaux ne dura que sept jours. Le roi était maître du Brisgaw. Il dominait dans la Souabe. Le prince de Clermont de son côté s'était avancé jusqu'à Constance. L'empereur était retourné enfia dans Munich.

Les affaires prenaient en Italie un tour favorable, quoique avec lenteur. Le roi de Naples poursuivait les Autrichiens conduits par le prince de Lobkowitz sur le territoire de Rome. On devait tout attendre en Bohême de la diversion du roi de Prusse; mais, par un de ces revers si fréquents dans cette guerre, le prince Charles de Lorraine chassait alors les Prussiens de la Bohême, comme il en avait fait retirer les Français en 1742 et 1743, et les Prussiens faisaient les mêmes fautes et les mêmes retraites qu'ils avaient reprochées aux armées françaises; ils abandonnaient successivement tous les postes qui assurent Prague; enfin ils furent obligés d'abandonner Prague même (11 nov. 1744).

Le prince Charles, qui avait passé le Rhin à la vue de l'armée de France, passa l'Elbe, la même année, à la vue du roi de Prusse:

Voltaire. Tome IX.

il le suivit jusqu'en Silésie. Les partis allèrent aux portes de Breslaw; on doutait enfin si la reine Marie-Thérèse, qui paraissait perdue au mois de juin, ne reprendrait pas jusqu'à la Silésie au mois de décembre de la même année; et on craignait que l'empereur, qui venait de rentrer dans sa capitale désolée, ne fût obligé d'en sortir encore.

Tout était révolution en Allemagne, tout y était intrigue. Les rois de France et d'Angleterre achetaient tour à tour des partisans. dans l'Empire. Le roi de Pologne, Auguste, électeur de Saxe, se donna aux Anglais pour cent cinquante mille pièces par an. s'étonnait que dans ces circonstances un roi de Pologne électeur fût obligé de recevoir cet argent, on était encore plus surpris que l'Angleterre fût en état de le donner, lorsqu'il lui coûtait cinq cent mille guinées cette année pour la reine de Hongrie, deux cent mille pour le roi de Sardaigne, et qu'elle donnait encore des subsides à l'électeur de Elle soudovait jusqu'à l'électeur de Cologne, frère de l'empereur, qui recevait vingt-deux mille pièces de la cour de Londres, pour permettre que les ennemis de con frère levassent contre lui des troupes dans ses évêchés de Cologne, de Munster, d'Osnabruck, d'Hildesheim, de Paterborn et de ses abbayes; il avait accumulé sur sa tête tous ces biens ecclésiastiques, selon l'usage d'Allemagne, et non suivant les règles de Eglise. Se vendre aux Anglais n'était pas

glorieux; mais il crut toujours qu'un empereur créé par la France en Allemagne ne se soutiendrait pas, et il sacrifia les intérêts de son frère aux siens propres.

Marie-Thérèse avait en Flandre une armée formidable composée d'Allemands, d'Anglais, et enfin de Hollandais, qui se déclarè-

rent après tant d'indécisions.

La Flandre française était défendue par le maréchal de Saxe, plus faible de vingt mille hommes que les alliés. Ce général mit en œuvre ces ressources de la guerre auxquelles ni la fortune ni même la valeur du soldat ne peuvent avoir part. Camper et décamper a propos, couvrir son pays, faire subsister son armée aux dépens des ennemis, aller sur leur terrain, lorsqu'ils s'avancent vers le pays qu'on défend et les forcer à revenir sur leurs pas, rendre par l'habileté la force inutile; c'est ce qui est regardé comme un des chefs-d'œuvres de l'art militaire, et c'est ce que fit le maréchal de Saxe depuis le commencement d'auguste jusqu'au mois de novembre.

La querelle de la succession autrichienne était tous les jours plus vive, la destinée de l'empereur plus incertaine, les intérêts plus compliqués, les succès toujours balancés.

Ce qui est très-vrai, c'est que cette guerre enrichissait en secret l'Allemagne en la dévastant. L'argent de la France et de l'Angleterre répandu avec profusion demeurait entre les mains des Allemands; et, au fond, le résultat était de rendre ce vaste pays plus opulent, et par consequent un jour plus puissant, si jamais il pouvait être réuni sous un seul chef.

- "Il'neen est pas ainsi de l'Italie, qui d'ail-Teurs ne peut faire long-temps un corps formidable comme l'Allemagne. La France n'avait envoyé dans les Alpes que quarante-deux bataiffons et trente - trois escadrons qui attendu l'incomplet ordinaire des troupes, ne composaient pas un corps de plus de vingtsix mille hommes. L'armée de l'infant était à peu près de cette force au commencement de la campagne; et toutes deux, loin d'enrichir un pays étranger, tiraient presque toutes leurs subsistances des provinces France. A l'égard des terres du pape, sur lesquelles le prince de Lobkowitz, général d'une armée de Marie Thérèse, était pour lors avec le fonds de trente mille hommes, ces terres étaient plutôt dévastées qu'enri-chies. Cette partie de l'Italie devenait une scène sanglante dans ce vaste théâtre de la guerre qui se faisait du Danube au Tibre. Les armées de Marie-Thérèse avaient été.

Les armées de Marie-Thérèse avaient été sur le point de conquérir le royaume de Naples vers les mois de mars, d'avril et de mai 1744.

Romé voyait depuis le mois de juillet les armées hapolitaine et autrichienne combattre sur son territoire. Le roi de Naples, le the de Modène étaient dans Velletri, autre-fois capitale des Volsques, et aujourd'hui la

demeure. des doyens du secré collège: Les roi des Deux-Siciles y occupait le, palais Ginetti, qui passait pour un ouvrage de magnificence et de goût. Le prince de Lobkowitz sit sur Velletri la même entreprise que le prince Eugène avait faite sur Crémone en 1702; car l'histoire n'est qu'une suite des mêmes évenements renouveles et variés. Six mille Autrichiens étaient entrés dans Velletri au milieu de la nuit (10 au 11 d'aug.). La grand garde était égorgée; on tuait ce qui se défendait; on faisait prisonnier ce qui ne se défendait pas, L'alarme et la consternation étaient partout. Le roi de Naples, le duc de Modene aliaient être pris. Le marquis de l'Hospital, ambassadeur de France à Naples, qui avait accompagné le roi, s'éveille au bruit, court, au roi et le sauve. A peine le marquis de l'Hospital était-il sorti de sa maison pour aller au roi, qu'elle est remplie d'ennemis, pillée et saccagée. Le roi, suivi du duc de Modène et de l'ambassadeur, va se mettre à la tête de ses troupes hors de la ville. Les Autrichiens se répandent dans les maisons. Le général Novati entre dans celle du duc de Modène.

Tandis que ceux qui pillaient les maisons jenissaient avec sureté de la victoire, il arrivait la même chose qu'à Crémone. Les gardes vallonnes, un régiment irlandais, des Suisses repoussaient les Autrichiens, jonchaient les rues de morts, et reprenaient la ville Peu de jours après, le prince de Lobkowitz.

est obligé de se retirer vers Rome (4º nov. 1744). Le roi de Naples le poursuit; le premier était vers une porte de la ville, le second vers l'autre; ils passent tous deux le Tibre; et le peuple romain, du haut des remparts, avait le spectacle des deux armées. Le roi, sous le nom du comte de Pouzzoles, fut reçu dans Rome. Ses gardes avaient l'épée à la main dans les rues, tandis que leur maître baisait les pieds du pape; et les deux armées continuèrent la guerre sur le territoire de Rome, qui remerciait le ciel de ne voir le ravage que dans ses campagnes.

On voit au reste que d'abord l'Italie était ie grand point de vue de la cour d'Espagne, que l'Allemagne était l'objet le plus délicat de la conduite de la cour de France, et que des deux côtés le succès était encore très-

incertain.

## CHAPITRE XIV.

Prise du maréchal de Belle-Isle. L'empereur Charles VII meurt; mais la guerre n'en est que plus vive.

Le roi de France, immédiatement après la prise de Fribourg, retouina d'Paris, où il fut reçu comme le vengeur de sa patrie et comme un père qu'on avait craînt de perdre. Il resta trois jours dans Paris pour se faire, voir aux habitants qui ne voulaient que ce

prix de leur zèle.

Le roi comptant toujours maintenir l'empereur, avait envoyé à Munich, à Cassel et. en Silésie, le maréchal de Belle-Isle, chargé de ses pleins-pouvoirs et de ceux de l'empereur. Ce général venait de Munich, résidence impériale, avec le comte son frère: ils avaient été à Cassel, et suivaient leur route sans défiance dans des pays où le roi de Prusse a partont des bureaux de poste qui, par les conventions établies entre les princes d'Allemagne, sont toujours regardes comme neutres et inviolables. Le marcchal et son frère, en prenant des chevaux à un de ces bureaux, dans un bourg appelé Elbingrode, appartenant à l'électeur d'Hanovre. furent arrêtés par le bailli hanovrien, maltraités, et bientôt après transférés en Ángleterre. (13 nov. 1744) Le duc de Belle-Isle était prince de l'Empire, et par cette qualité cet arrêt pouvait être regardé comme une violation des privilèges du collège des princes. En d'autres temps, un empereur aurait vengé cet attentat; mais Charles VII régnait dans un temps où l'on pouvait tout oser contre lui, et où il ne pouvait que se plaindre. Le ministère de France réclama à la fois tous les privilèges des ambassadeurs et les droits de la guerre. Si le maréchal de Belle-Isleétait regardé comme prince de l'Empire et ministre du roi de France, allant à la cour

impériale et à celle de Prusse, ces deux cours n'étant point en guerre avec l'Hanovre, il paraît certain que sa personne était inviolable. S'il était regardé comme maréchal de France et général, le roi de France offrait de payer sa rançon et celle de son frère, selon le cartel établi à Francfort, le 18 juin 1745, entre la France et l'Angleterre. La rancon d'un maréchal de France était de cinquante mille livres, celle d'un lieutenant-général de quinze mille. Le ministre de George II éluda ces instances pressantes par une défaite inouïe : il déclara qu'il regardait messieurs de Belle-Isle comme prisonniers d'état. On les traite avec les attentions les plus distinguées, suiwant les maximes de la plupart des cours européennes qui adoueissent ce que la politique a d'injuste et ce que la guerre a de eruel par tout ce que l'humanité a de dehors séduisants.

L'empereur Charles VII, si peu respecte dans l'Empire, et n'y ayant d'autre appui que le roi de Prusse, qui alors était poursuivi par le prince Charles, craignant que le reine de Hongrie ne le forçât encore de sortir de Munich, sa capitale, se voyant toujours le jouet de la fortune, accablé de maladies que les chagrins redoublaient, succomba enfin et mourat à Munich, à l'âge de quarante-sept ans et demi, en laissant cette leçon au monde, que le plus haut degré de la grandeur humaine peut être le comble de la calamité (20 jany. 1745). Il n'avait été malheureux

que depuis qu'il avait été empereur. La nature des lors lui avait fait plus de mal encore que la fortune. Une complication de maladies douloureuses rendit plus violents les chagrins de l'âme par les souffrances du corps, et le conduisit au tombeau. Il avait la geutte et la pierre; on trouva ses poumons, son foie et son estomac gangrénés, des pierres dans ses reins, un polype dans son cœur; on jugea qu'il n'avait pu, des long-temps, être un moment sans souffrir. Feu de princes ont eu de meilleurs qualités. Elles ne servirent qu'à son malheur, et ce malheur vint d'avoir pris un fardeau qu'il né pouvait soutenir.

Le corps de cet infortuné prince fut exposé, vêtu à l'ancienne mode espagnole, étiquette établie par Charles - Quint, quoique depuis lui aucun empereur n'ait été espaggol, et que Charles VII n'eût rien de commun avec cette nation. Il fut enseveli avec les cérémonies de l'Empire; et dans cet appareil de la vanité de la misère humaine, on porta le globe du monde devant celui quit pendant la courte durée de son empire, n'avait pas même possédé une petite et malheureuse province; on lui donna dans quelques rescrits le titre d'invincible, titre attaché par l'usage à la dignité d'empereur, et qui na faisait que mieux sentir les malheurs de celui qui l'avait possédée.

On crut que la cause de la guerre ne subsistant plus, le calme pouvait être rendu

a l'Europe. On ne pouvait offrir l'empire au fils de Charles VII, âgé de dix-sept ans. On se flattait, en Allemagne, que la reine de Hongrie rechercherait la paix comme un moyen sûr de placer enfin son mari, le grandduc, sur le trône impérial; mais elle voulut et ce trône et la guerre. Le ministère anglais, qui donnait la loi à ses alliés, puisqu'il donnait l'argent, et qui payait à la fois la reine de Hongrie, le roi de Pologne et le roi de Sardaigne, crut qu'il y avait à perdre avec la France par un traité, et à gagner

par les armes.

Cette guerre générale se continua parce qu'elle était commencée. L'objet n'en était pas le même que dans son principe. C'était une de ces maladies qui à la longue changent de caractère. La Flandre, qui avait été respectée avant 1744, était devenue le principal théâtre; et l'Allemagne fut plutôt pour la France un objet de politique que d'opérations militaires. Le ministère de France, qui voulait toujours faire un empereur, jeta les yeux sur ce même Auguste II, roi de Pologne, électeur de Saxe, qui était à la solde des Anglais; mais la France n'était guère en état de faire de telles offres. trône de l'Empire n'était que dangereux pour quiconque n'a pas l'Autriche et la Hongrie. La cour de France fut refusée; l'électeur de Saxe n'osa ni accepter cet honneur, ni se détacher des Anglais, ni déplaire à la reine. Il fut le second électeur de Saxe

qui refusa d'être empereur.

Il ne resta a la France d'autre parti que d'attendre, du sort des armes, la décision de tant d'intérêts divers qui avaient changé tant de fois, et qui dans tous leurs changements avaient tenu l'Europe en alarme.

Le nouvel électeur de Bavière, Maximilien-Joseph, était le troisième de père en fils que la France soutenait. Elle avait fait rétablir l'aïeul dans ses états; elle avait fait donner l'Empire au père; et le roi fit un nouvel effort pour secourir encore le jeune prince. Six mille Hessois à sa solde, trois mille Palatins et treize bataillons d'Allemands, qui sont depuis long-temps dans les corps des troupes de France, s'étaient déjà joints aux troupes bayaroises toujours soudoyées par le roi.

Pour que tant de secours fussent efficaces, il fallait que les Bavarois se secourussent eux-mêmes; mais leur destinée était de succomber sous les Autrichiens; ils défendirent si malheureusement l'entrée de leur pays, que, dès le commencement d'avril, le nouvel électeur de Bavière fut obligé de sortir de cette même capitale, que son père avait été forcé de quitter tant de fois (22 avril 1744). Les malheurs de sa maison le forcèrent enfin d'avoir recours à Marie-Thérèse elle-même, de renoncer à l'alliance de la France, et de recevoir l'argent des Anglais comme les autres.

. Le parti qu'on prit fut de se défendre en Italie et en Allemagne, et d'agir toujours offensivement en Flandre; c'était l'ancien théâtre de la guerre, et il n'y a pas un seul champ dans cette province qui n'ait été arrose de sang. Une armée vers le Mein empêchait les Autrichiens de se porter contre le roi de Prusse, alors allie de la France, avec des forces trop supérieures. Le maréchal de Maillebois était parti de l'Allemagne pour l'Italie; et le prince de Conti fut chargé de la guerre vers le Mein, qui devenait d'une espèce toute contraire à celle qu'il avait faite dans les Alpes.

(Févr. 1745) Le roi voulut aller lui-même achever en Flandre les conquêtes qu'il avait interrompues l'année précédente, Il venait de marier le dauphin avec la seconde infante d'Espagne, au mois de février; et ce jeune prince, qui n'avait pas seize ans accomplis, se prepara à partir, au commence-

ment de mai, avec son père.

Le roi, abandonné de ceux pour qui seuls il, avait commence la guerre, fut obligé de la continuer sans avoir d'autre objet que de la faire cesser; situation triste qui expose les peuples, et qui ne leur promet nul dé-

dommagement.

## CHAPITRE XV.

Siège de Tournai. Bataille de Fontenoi.

LE maréchal de Saxe était déjà en Flandre, à la tête de l'armée composée de cent six bataillons complets, et de cent soixante et douze escadrons. Déjà Tournai, cette ancienne capitale de la domination française, était investi. C'était la plus forte place de la barrière. La ville et la citadelle était encore un des chefs-d'œuvres du maréchal de Vauban; car il n'y avait guère de place en Flandre dont Louis XIV n'eût fait construire les fortifications.

Dès que les états-généraux des sept Provinces apprirent que Tournai était en danger, ils mandèrent qu'il fallait hasarder une bataille pour secourir la ville. Ces républicains, malgré leur circonspection, furent alors les premiers à prendre des résolutions hardies. Au 5 mai 1745, les alliés avancèrent à Cambron, à sept lieues de Tournai. Le roi partit, le 6, de Paris avec le dauphin. Les aides-de-camp du roi, les menins du dauphin les accompagnaient.

La principale force de l'armée ennemie consistait en vingt bataillons et vingt-six escadrons anglais, sous le jeune duc de Cumberland, qui avait gagné, avec le roi son père, la bataille de Dettingue: cinq bataillons et seize escadrons hanovriens étaient

joints aux Anglais. Le prince de Waldeck, à peu près de l'âge du duc de Cumberland, impatient de se signaler, était à la tête de quarante escadrons hollandais et de vingtsix bataillons. Les Autrichiens n'avaient, dans cette armée, que huit escadrons. On faisait la guerre pour eux dans la Flandre, qui a été si long-temps défendue par les armes et par l'argent de l'Angleterre et de la Hollande: mais à la tête de ce petit nombre d'Autrichiens était le vieux général Kœnigseck, qui avait commandé contre les Turcs en Hongrie, et contre les Français en Italie et en Allemagne. Ses conseils devaient aider l'ardeur du duc de Cumberland et du prince de Waldeck. On comptait dans leur armée au-dela de cinquante-cinq mille combattants. Le roi laissa devant Tournai environ dix-huit mille hommes, qui étaient postés en échelle jusqu'au champ de bataille; six mille pour garder les ponts sur l'Escaut et les communications.

L'armée était sous les ordres d'un général en qui on avait la plus juste confiance. Le comte de Saxe avait déjà mérité sa grande réputation par de savantes retraites en Allemagne-et par sa campagne de 1744; il joignait une théorie profende à la pratique. La vigilance, le secret, l'art de savoir différer à propos un projet, et celui de l'exécuter rapidement, le coup d'œil, les ressources, la prévoyance étaient ses talents, de l'aveu de tous les officiers: mais alors ce général, con-

sumé d'une maladie de langueur, était presque mourant. Il était parti de Paris trèsmalade pour l'armée; l'auteur de cette histoire l'ayant même rencontré avant son départ, et n'ayant pu s'empêcher de lui demander comment il pourrait faire dans cet état de faiblesse, le maréchal lui répondit: »Il ne s'agit

»pas de vivre, mais de partir.«

Le roi étant arrivé le 6 mai à Douai, se rendit le lendemain à Pontachin près de l'Escaut, à portée des tranchées de Tournai. Delà il alla reconnaître le terrain qui devait servir de champ de bataille. Toute l'armée, en voyant le roi et le dauphin, fit entendre des acclamations de joie. Les alliés pas-sèrent le 10 et la nuit du 11 à faire leurs dernières dispositions. Jamais le roi ne marqua plus de gaîté que la veille du combat. La conversation roula sur les batailles où les rois s'étaient trouvés en personne. Le roi dit que, depuis la bataille de Poitiers, aucun roi de France n'avait combattu avec son fils, et qu'aucun depuis Saint-Louis n'avait gagné de victoire signalée contre les Anglais; qu'il espérait être le premier. Il fut éveillé le premier, le jour de l'action; il éveilla lui-même à quatre heures le comte d'Argenson, ministre de la guerre, qui dans l'instant envoya demander au maréchal de Saxe ses derniers ordres. On trouva le maréchal dans une voiture d'osier qui lui servait de lit, et dans laquelle il se faisait traîner quand ses forces épuisées ne lui permettaient plus d'être à cheval. Le roi et son fils avaient déjà passé un pont sur l'Escaut à Calonne; ils allèrent prendre leur poste par-delà la justice de Notre-Dameaux-Bois, à mille toises de ce pont, et précisément à l'entrée du champ de bataille.

La suite du roi et du dauphin, qui composait une troupe nombreuse, était suivie d'une foule de personnes de toute espèce qu'attirait cette journée, et dont quelquesuns même étaient montés sur des arbres pour

voir le spectacle d'une bataille.

En jetant les yeux sur les cartes qui sont fort communes, on voit d'un coup d'œil la disposition des deux armées. On remarque Antoin assez près de l'Escaut, à la droite de l'armée française à neuf cents toises de ce pont de Calonne par où le roi et le dauphin s'étaient avancés; le village de Fontenoi par-dela Antoin presque sur la même ligne; un espace étroit de quatre cent cinquante toises de large, entre Fontenoi et un petit bois qu'on appelle le bois de Barri. Ce bois, ces villages étaient garnis de canons comme un camp retranché. Le maréchal de Saxe avait établi des redoutes entre Antoin et Fontenoi; d'autres redoutes aux extrémités du bois de Barri fortifiaient cette enceinte. Le champ de bataille n'avait pas plus de einq cents toises de longueur, depuis l'endroit où était le roi, auprès de Fontenoi, jusqu'à ce bois de Barri, et n'avait guère plus de neuf sents toises de large; de sorte

que Fon allait combattre en champ'clos, comme à Dettingue, mais dans une journée

plus mémorable.

Le général de l'armée française avait pourvu à la victoire et à la défaite. Le pont de Calonne, muni de canons, fortifié de retranchements, et défendu par quelques bataillons, devait servir de retraite au roi et au dauphin, en cas de malheur. Le reste de l'armée aurait défilé alors par d'autres ponts sur le Bas-Escaut par-delà Tournai.

On prit toutes les mesures qui se prêtaient un secours mutuel sans qu'elles pussent se traverser. L'armée de France semblait inabordable; car le feu croisé qui partait des redoutes du bois de Barri et du village de Fontenoi défendait toute approche. Outre ces précautions, on avait encore placé six canons de seize livres de balle au-deçà de l'Escaut, pour foudroyer les troupes qui attaqueraient le village d'Antoin.

On commença à se canonner de part et d'autre, à six heures du matin. Le maréchal de Noailles était alors auprès de Fontenoi, et rendait compte au maréchal de Saxe d'un ouvrage qu'il avait fait à l'entrée de la nuit pour joindre le village de Fontenoi à la première des trois redoutes, entre Fontenoi et Antoin: il lui servit de premièraide-de-camp, sacrifiant la jalousie du commandement au bien de l'état, et s'oubliant soi-même pour un général étranger et moins ancien. Le maréchal de Saxe sentait tout

le prix de cette magnanimité; et jamais on ne vit une union si grande entre deux hommes que la faiblesse ordinaire du cœur humaia pouvait éloigner l'un de l'autre.

Le maréchal de Noailles embrassait le duc de Grammont, son neveu, et ils se séparaient, l'un peur retourner auprès du roi, l'autre pour aller à son poste, lorsqu'un boulet de canon vint frapper le duc de Grammont à mort : il fut la première victime de cette journée.

Les Anglais attaquèrent trois fois Fontenoi, et les Hollandais se présentèrent à deux reprises devant Autoin. A leur seconde attaque, on vit un escadron hollandais emporté presque tout entier par le canon d'Antoin: il n'en resta que quinze hommes, et les Hollandais me se présentèrent plus dès ce moment.

Alors le duc de Cumberland prit une resolution qui penvait lui assurer le succès
de cette journée. Il ordonna à un majorgénéral, nommé Ingolshi, d'entrer dans le
bois de Barri, de pénétrer jusqu'à la redoute de ce bois vis-à-vis Fontenoi, et de
l'emporter. Ingolshi marche avec les meilleures troupes pour exécuter cet ordre; il
trouve dans le bois de Barri un bataillon
du régiment d'un partisan: c'était ce qu'un
appelait les Grasiss, du nom de celui quiles avait formés. Ces soldats étaient en avant

dans le bois, par-delà la redoute, couchés par terre. Ingolski crut que c'était un sorps

considérable. Il retourne auprès du duc Je Cumberland, et demande du canon. Le temps se perdait. Le prince était au désespoir d'une désobéissance qui dérangeait toutes ses mesures, et qu'il fit ensuite punir à Londres par un genseit de guerre qu'on appelle pour martiale.

Il se détermina sur-le-champ à passer entre cette redoute et Fontenoi. Le terrain était escarpé; il fallait franchir un ravin profond; il fallait essuyer tout le feu de Fontenoi et de la redoute. L'entreprise était audacique; mais il était réduit alors, eu à ne point compattre, ou à tenter ce passage.

Les Anglais, et les Hanovriens s'avancent avec lui sans presque déranger leurs rangs, twainant leurs canons a bras par les sentiers; il les forme sur trois, lignes assez pressées, et de quatre de hauteur chacune, avançant sentre les batteries de canon qui les foudroyaient days un terrain d'environ quatre cents toises de large. Des rangs entievs . tombaient morta à droite et à gauche; ils : étaient remplacés aussitôt; et les capons qu'ils amenaient à bras vis-à-vis Fontenoi et devant-les redoutes, répondaient à l'artillerie française. En cet état, ils marchaient fièrement, précédés de six pièces d'artillerie, et men, avent encore six autres au milieu de leurs Ligues.

. Vis-à-vis d'eux se trouvérent quatre bataillens des gardes françaises, ayant deux bataillons de gardes-suisses à leur gauche, le vegiment de Courten à leur droite, ensuite celui d'Aubeterre, et plus loin le régiment du roi qui bordait Fontenoi, le long d'un chemin creux.

Le terrain s'élevait à l'endroit où étaient les gardes-françaises jusqu'à celui où les Au-

glais se formaient.

Les officiers des gardes françaises se dirent alors les uns aux autres: vil fant tiller »prendre le canon des Anglais.« Ils y montèrent rapidement avec leurs grenadiers, mais ils furent bien étonnés de trouver une armée dévant eux. L'artillerie et la mousqueterie en couchèrent par terré près de soixante, et le reste fut obligé de revenir dans.

ses rangs.

Cependant les Anglais avançaient, et cette ligne d'infanterie, composée des gardes françaises et suisses et de Courten, ayant encore sur leur droite Aubeterre et un bataillon du régiment du roi, s'approchait de l'enterfri. On était à cinquante pas de distance. Un régiment des gardes anglaises, celui de Cambel et le royal-écossais étaient les premiers: M. de Cambel était leur lieutenant-général; le comte d'Albermale, leur général-major; et M. de Churchil, petit-fils naturel du grand-duc de Marlborough, leur brigadier. Les officiers anglais saluérent les Français den ôtant leurs chapeaux. Le comte de Chabanes, le due de Biron, qui vétaient avancés, et tous les officiers des gardes françaises leur

rendirent le salut: Milord Charles Hai, espidaine aux gardes anglaises, cria: »Messieurs

odes gardes françaises, tirez.«

Le comte de Hauteroche, alors lieutenant des grenadiers et depuis capitaine, leur dit à voix haute: »Messieurs, nons ne tirons jamais les premiers; tirez vous-mêmes « Les Anglais firent un feu roulant, c'est - à - dire. qu'ils thraient par divisions; de sorte que, le front d'un bataillon sur quatre hommes de hauteur ayant tire, un autre bataillon faisait sa décharge, et ensuite un troisième, tandis que les premiers rechargement. La ligne d'infanterie française ne tira point ainsi: elle était seule sur quatre de hauteur, les rangs assez éloignés, et n'étant soutenue par aucune autre troupe d'infanterie. Dix-neuf officiers des gardes tombèrent blessés à cette seule charge. Messieurs de Clisson, de Langey, de Peyre y perdirent la vie; quatre-vingtquinze soldats demourérent sur la place; deux cent quatre-vingt-cinq y requrent des blessures; onze officiers suisses tombérent blessés, amsi que deux cent neuf de leurs soldate, parmi lesquels soizante-quatre furent tués. Le colonel de Courten, son lieutenantcolonel, quatre officiers, soixante et quinze soldats tombèrent morts: quatorze officiers et deux cents soldats furent blessés dange. rensement. Le premier rang ainsi emporte, les trois autres regardérent derrière eux, et ne voyant qu'une cavalerie à plus de trois cents toises, ils se disperserent. Le duc de

Grammont, leur colonel et prestier lieuter nant-général, qui aurait pu les faire soutenir, était tué. M. de Luttaux, second lieutenant-général, n'arriva que dans leur dépoute. Les Anglais avançaient à pas leuts comme faisant l'exercice. On voyait les man jors appuyer leur canne; sur les, fusils, des. soldats pour les faire tirer bas et droit. Ile débordérent Fontenoi et la redoute. Ca sorps, qui auparavant était en trois divisions, se pressant par la nature du terrain, devint une colonne longue et épaisse, presque inchranlable par sa masse, et plus encore par son courage; elle s'avança vers le régiment d'Aubeterre. M. de Luttaux, premier lieu-tenant-général de l'amnée, à la nouvelle de ce danger, accourt de Fontenoi où il venait d'être blessé dangereusement. Son aide-decamp le suppliait de commencer par faire mettre le premier appareil à sa blessure; »Le service du rei, lui répondit M. de Lutztaux, mest plus cher que ma viess Il s'a vançait avec le duc de Biron à la tête da régiment d'Aubeterre que conduissit son que lopel de co nom. Luttaux recoit en arxivant deux coups mortels. Le due de Biron a un cheval tué sous lui. Le régiment d'Aubeterre perd beaucoup de soldats et d'officiers. Le duc de Biron arnête alors, avec régiment du roi qu'il commandait » la marche de la colonne par son flanc gauche. Un bataillon des gardes anglaises se détache. avance quelques pas à lui, fait une décharge

res-meurisfère, et revient au petit pas se replacer à la tête de la colonne qui avance tonjours lentement sans jamais se déranger, repoussant tous les régiments qui viennent l'un après l'autre se présenter devant elle.

ce corps gagnait du terrain, toujours serré, toujours ferme. Le maréchal de Saxe, qui voyait de sang-froid combien l'affaire était périlleuse, fit dire au roi par le marquis de Meuze, qu'il le conjurait de repasser le pont avec le dauphie, qu'il ferait ce qu'il pourrait pour remédier au désordre. »Oh! je saus bien sûr qu'il fera ce qu'il faudra, ré-pondit le roi, mais je resterai ou je suis «

Il y avait de l'étonnement et de la confusion dans l'armée depuis le moment de la déroute des gardes françaises et suisses. Le maréchal de Saxe veut que la cavalerie fonde sur la colonne anglaise. Le comte d'Estrées y court; mais les efforts de cette cavalerie étaient peu de chose contre une masse d'infanterie si réunie, si disciplinée et si intrépide, dont-le feu toujours roulant et soutenu écartait nécessairement de petits corps séparés. On sait d'ailleurs que la cavalerie ne peut guère entamer seule une infanterie serrée. Le maréchal de Saxe était au milieu de ce fen: sa maladie ne lui laissait pas la force de porter une quirasse; il portait une espece, de bouclier de plusieurs doubles de taffetse pique qui reposait sur l'arçon de sa sellenti jeta son boacher, et courut faire

avancer la seconde ligne de cavalèrie contre la colonne

Tout l'état-major était en mouvement. M. de Vaudreuil, major-général de l'armée, al-lait de la droite à la gauche. M. de Puységur, MM. de Saint-Sauveur, de Saint-George, de Mezière, aides-maréchaux des logis, sont tous blessés. Le comte de Longainai, aide-major-général, est tué. Ce fut dans ces attaques que le chevalier d'Aché, lieutenant-général, eut le pied fracassé. Il vint ensuite rendre comte au roi, et lui parla long-temps sans donner le moindre signe des douleurs qu'il ressentait, jusqu'à ce qu'enfin il tomba évanoui.

Plus la colonne anglaise avançait, plus elle devenait profonde et en état de réparer les pertes continuelles que lui causaient tant d'attaques réitérées. Elle marchait toujours serrée au travers des morts et des blessés des deux partis, et paraissait former un seul corps d'environ quatorze mille hommes.

Un très-grand nombre de cavaliers furent poussés en désordre jusqu'à l'endroit où était le roi avec son fils. Ces deux princes furent séparés par la foule des fuyards qui se précipitaient entre eux. Pendant ce désordre, les brigades des gardes-du-corps qui étaient en réserve, s'avancérent d'elles-mêmes aux ennemis. Les chevaliers de Suzi et de Saumeri y furent blessés à mort. Quatre escadrons de la gendarmerie artivatent presque en ce moment de Douais et linaigré la

fatigue d'une marche de sept lieues, ils coururent aux ennemis. Pous ces corps furent reçus-comme les autres, avec la même intrépidité et le même feu roulant. Le jeune comte de Chevrier, guidon, fut tué; c'était le jour même qu'il avait été reçu à sa troupe. Le chevalier de Monaco, fils du duc de Valentinois, y eut la jambe percée. M. du Guesclin reçut une blessure dangereuse. Les carabiniers donnérent; ils eurent six officiers renversés morts, et vingt et un de blessés.

Le maréchal de Saxe, dans le dernier épuisement, était toujours à cheval, se promenant au pas au milieu du feu. Il passa sous le front de la colonne anglaise pour voir tout de ses yeux, auprès du bois de Barri, vers la gauche. On y faisait les mêmes manœuvres qu'à la droite. On tâchait en vain d'ébranler cette colonne. Les régiments se présentaient les uns après les autres, et la masse anglaise faisant face de tout côté, plaçant à propos son canon, et tirant toujours par division, nourrissait ce feu continu quand elle était attaquée; et après l'attaque, elle restait immobile, et ne tirait plus. Quelques régiments d'infanterie vinrent encore affronter cette colonne par les ordres seuls de leurs commandants. maréchal de Saxe en vit un dont les rangs entiers tombaient, et qui ne se dérangeait pas. On lui dit que c'était le régiment des vaisseaux que commandait M. de Guerchi. Voltaire Tom. 1X.

»Comment se pent-il faire,« s'écria-t-il, »que , de telles troupes ne soient pas victorieu-»ses?«

Hainault ne souffrait pas moins; il avait pour colonel le fils du prince de Craon, gouverneur de Toscane. Le père servait le grand-duc; les enfants servaient le roi de France. Ce jeune homme d'une très-grande espérance, fui tué à la tête de sa troupe; son lieutenant-colonel blessé à mort auprès de lui. Le regiment de Normandie s'avanca; il eut autant d'officiers et de soldats hors de combat, que celui de Hainault: il était mené par son lieutenant-colonel, M. de Solenci, dont le roi loua la brayoure sur le champ de hataille, et qu'il récompensa en-suite en le faisant brigadier. Des bataillons irlandais, coururent au flanc de cette colonne: le colonel Dillon tombe mort: ainsi aucun corps, aucune attaque n'avaient pu enfamer la colonne, parce que rien ne s'était fait de concert et à la fois.

Le maréchal de Saxe repasse par le front de la colonne qui s'était déjà avancée plus de trois cents pas au-delà de la redoute d'Eu et de Fontenoi. Il va voir si Fontenoi tenait encore: on n'y avait plus de boulets; on ne répondait à ceux des ennemis qu'avec

de la poudre.

M. du Brocard, lieutenant-général d'artillerie, et plusieurs officieus d'artillerie étaient tués. Le maréchal pria alors le duc d'Harcourt, qu'il rencontra, d'aller conjurer le roi

de s'éloigner, et il envoya ordre au comte de La March, qui gardait Antoin, d'en sortir avec le régiment de Piémont; la bataille parut perdue sans ressource. On ramenait de tous côtés les canons de campagne; on était près de faire partir celui du village de Fontenoi, quoique des boulets fussent arrivés. L'intention du maréchal de Saxe était de faire, si l'on pouvait, un dernier effort mieux dirigé et plus plein contre la colonne anglaise. Cette masse d'infanterie avait été endommagée, quoique se profondeur parût toujours égale; elle-même était étonnée de se trouver au milieu des Français, sans avoir de cavalerie; la colonne était immobile, et semblait ne recevoir plus d'ordre; mais elle gardait une contenance sière, et paraissait être maîtresse du champ de bataille. Hollandais avaient passe entre les redoutes qui étaient vers Fontenoi et Antoin, s'ils étaient venus donner la main aux Anglais. il n'y avait plus de ressource, plus de retraite même, ni pour l'armée française, ni probablement pour le roi et son fils. Le succès d'une dernière attaque était incertain. Le maréchal de Saxe, qui voyait la victoire ou l'entière défaite dépendre de cette dernière attaque, songeait à préparer une retraite sûre; il envoya un second ordre au comte de La Marck d'évacuer Antoin, et de venir vers le pont de Calonne, pour favoriser cette retraite, en cas d'un dernier malheur. Il fait signifier un troisième ordre au comte

depuis duc de Lorges, en le rendant responsable de l'exécution; le comte de Lorges obéit à regret. On désespérait alors du succès de

la journée \*).

Un conseil assez tumultueux se tenait auprès du roi; on le pressait, de la part du général et au nom de la France, de ne pas s'exposer dayantage. Le duc de Richelieu, lieutenant-général, et qui servait en qualité d'aide-de-camp du roi, arriva en ce moment. Il venait de reconnaître la colonne près de Fontenoi. Ayant ainsi couru de tous côtés sans être blessé, il se présente hors d'haleine, l'épèe à la main, et couvert de pous-»Quelle nouvelle apportez-vous?« lui dit le maréchal de Noailles; »quel est votre »avis?« -- »Ma nouvelle,« dit le duc de Richelieu, vest que la bataille est gagnée si, son le vent; et mon avis est qu'on fasse »avancer dans l'instant quatre canons contre

<sup>&</sup>quot;) Les citoyens des villes, qui dans leur heureuse oisiveté lisent dans les anciennes histoires les batailles d'Arbelles, de Zama, de Canne, de Pharsale, peuvent à peine comprendre les competats de nos jours. On s'approchait alors. Les féches n'étaient que le prélude: c'était à qui pénétrerait dans les rangs opposés; la force du corps, l'adresse, la promptitude faisaient tout, on se melatt: Une bataille était une multitude de combats particuliers, il y avait moins de faruit et plus, de carpage. La manière de combattre d'aujourd'hui est aussi différente que celle de fortifier et d'attaquer les villes.

ble front de la colonne; pendant que cette varillerie l'ébranlera, la maison du roi et ples autres troupes l'entoureront; il faut tomber sur elle comme des fourrageurs.« Le roi se

rendit le premier à cette idée.

Vingt personnes se détachent. Le duc de Péquigny, appelé depuis le duc de Chaulnes, va faire pointer ces quatre pièces; on les place vis à vis la colonne anglaise. Le duc de Richelieu court à bride abattue au nom du roi faire marcher sa maison; il annonce cette nouvelle à M. de Montesson qui la commandait. Le prince de Soubise rassemble ses gendarmes; le duc de Chaulnes ses chevau - légers, tout se forme et marche; quatre escadrons de la gendarmerie avancent à la droite de la maison du roi; les grenadiers à cheval sont à la tête, sous Mi de Grille, leur capitaine; les mousquetaires, commandes par M. de Jumilhac, se précipitent.

Dans ce même moment important, le comte d'Eu et le duc de Biron, à la droite, voyaient avec douleur les troupes d'Antoin quitter leur poste, selon l'ordre positif du maréchal de Saxe. »Je prends sur moi la déspobéissance, « leur dit le duc de Biron; »je suis soûr que le roi l'approuvera, dans un instant soù tout va changer de face; je réponds que sm. le maréchal de Saxe le trouvera bon. « Le maréchal, qui arrivait dans cet endroit, informé de la résolution du roi, et de la bonne volonté des troupes, n'eut pas de

peine à se rendre; il changea de sentiment lorsqu'il en fallait changer, et fit rentrer le régiment de Piemont dans Antoin; il se porta rapidement, malgré sa faiblesse, de la droite à la gauche, vers la brigade des Irlandais, recommandant à toutes les troupes qu'il rencontrait en chemin de ne plus faire de fausses charges, et d'agir de concert.

Le duc de Biron, le comte d'Estrées, le marquis de Croissi; le comte de Lovendhal, lieutenants-généraux, dirigent cette attaque nouvelle. Cinq escadrons de Penthièvre suivent M. de Croissi et ses enfants. Les régiments de Chambrillant, de Brancas, de Brionne, Aubeterre, Courten, accourent guidés par leurs colonels; le régiment de Normandie, les carabiniers, entrent dans les premiers rangs de la colonne, et vengent leurs camarades tués dans leurs premières charges. Les Irlandais les secondent. La colonne était attaquée à la fois de front et par les deux flancs.

En sept ou huit minutes tout ce corps formidable est ouvert de tous côtés; le général Ponsonby, le frère du comte d'Albermale, cinq capitaines aux gardes, un nombre prodigieux d'officiers étaient renversés morts. Les Anglais se rallièrent, mais ils cédèrent; ils quittèrent le champ de bataille sans tumulte, sans confusion, et furent vaincus avec honneur.

Le roi de France allait de régiment en régiment, les cris de victoire et de vive le roi, les chapeaux en l'air, les étendards et les drapeaux percés de balles, les félicitations réciproques des officiers qui s'embrassaient, formaient un spectacle dont tout le monde jouissait avec une joie tumultueuse. Le roi était tranquille, témoignant sa satisfaction et sa reconnaissance à tous les officiers-généraux et à tous les commandants des corps; il ordonna qu'on eût soin des blessés, et qu'on traitât les ennemis comme ses propres sujets.

Le maréchal de Saxe, au milieu de cel triomphe se fit porter vers le roi; il retrouva un reste de force pour embrasser ses genoux, et pour lui dire ces propres paroles: »Sire, j'ai assez vécu; je ne souhaitais »de vivre aujourd'hui que pour voir votre »majesté victorieuse. Vous voyez, »ajouta-t-il ensuite, Ȉ quoi tiennent les batail-»les.« Le roi le releva et l'embrassa ten-

drement.

Il dit au duc de Richelieu: "Je n'oublicyrai jamais le service important que vous ym'avez rendu; « il parla de même au duc de Biron. Le maréchal de Saxe dit au roi: "Sire, il faut que je me reproche une faute." "J'aurais dû mettre une redoute de plus eutre "le bois de Barri et Fontenoi; mais je n'ai "pas cru qu'il y eût des généraux assez har-"dis pour hasarder de passer en cet en-"droit.«

Les alliés avaient perdu neuf mille hommes, parmi lesquels il y avait environ deux mille prisonniers. Ils n'en fixent presque au-

cun sur les Français.

Par le compte exactement rendu au major-général de l'infanterie française, il ne se trouva que seize cent quatre-vingt-un soldats ou sergents d'infanterie tués sur la place, et trois mille deux cent quatre-vingt-deux blessés. Parmi les officiers, cinquante-trois seulement étaient morts sur le champ de hataille; trois cent vingt-trois étaient en danger de mort par leurs blessures. La cavalerie perdit environ dix-huit cents hommes.

Jamais, depuis qu'on fait la guerre, on n'avait pourvu avec plus de soin à soulager. les maux attachés à ce fléau. Il y avait des hôpitaux préparés dans toutes les villes voisines, et surtout à Lille; les églises même étaient employées à cet usage digne d'elles: non-seulement aucun secours, mais encore aucune commodité ne manqua ni aux Français ni à leurs prisonniers blessés. Le zèle même des eitoyens alla trop loin; on ne cessait d'apporter de tous côtés aux malades. des aliments délicats, et les médecins des hôpitaux furent obligés de mettre un frein à cet excès dangereux de bonne volonté. En-fin les hôpitaux étaient si bien servis, que presque tous les officiers aimaient mieux y être traités que chez des particuliers; et c'est ce qu'on n'avait point encore vu.

On est entré dans les détails sur cette seule bataille de Fontenoi. Son importance, le danger du roi et du dauphin l'exigeaient. Cette action décida du sort de la guerre, prépara la conquête des Pays-Bas, et servit de contre-poids à tous les événements malheureux. Ce qui rend encore cette bataille à jamais mémorable, c'est qu'elle fut gagnée lorsque le général, affaibli et presque expirant, ne pouvait plus agir. Le maréchal de Saxe avait fait la disposition, et les officiers français remportèrent la victoire \*).

Les auteurs de ces contes puérils pensent apparemment que les balles mâchées sont un poison. C'est un ancien préjugé aussi peu fondé que celui de la poudre blanche. Il est dit dans cette bistoire que les Français perdirent dixneuf mille hommes dans la bataille, que le roi ne s'y trouva point, qu'il ne passa pas le pont' de Calonne, qu'il resta toujours derrière l'Escaut: il est dit enfin que le parlement de Paris rendit un arrêt qui condamnait à la prison, au bannissement et au fouet, ceux qui publicraient des relations de cette journée. On sent bien que des impostures si extravagantes ne méritent pas d'être réfutées. Mais puisqu'il s'est trouvé en Angleterre un homme assez dépourvu de connaissances et de bon sens pour écrire de

<sup>&</sup>quot;) On est obligé d'avertir que dans une histoire aussi ample qu'infidèle de cette guerre, imprimée à Londres, en quatre volumes, on avance que les Français ne prirent aucun soin des prisonniers blessés: on ajoute que le duc de Cumbelland envoya au roi de Françe un coffiq rempli de balles machées et de morceaux de verre trouvés dans les plaies des Anglais.

## CHAPITRE XVI.

Suite de la journée de Fontenoi.

Cz qui est aussi remarquable que cette victoire, c'est que le premier soin du roi de France fut de faire écrire le jour même à l'abbé de La Ville, son ministre à La Haye, qu'il ne demandait pour prix de ses conquêtes que la pacification de l'Europe, et qu'il était prêt d'envoyer des plénipotentiaires à un congrès. Les états-généraux surpris ne crurent pas l'offre sincère; ce qui dut surprendre davantage, c'est que cette offre fut éludée par la reine de Hongrie et par les Anglais. Cette reine, qui faisait à la fois la guerre en Silésie contre le roi de Prusse, en Italie contre les Français, les Espagnols et les Napolitains, vers le Mein contre l'ar-mée française, semblait devoir demander elle-même une paix dont elle avait besoin; mais la cour d'Angleterre, qui dirigeait tout, ne voulait point cette paix: la vengeance et les préjugés mènent les cours comme les particuliers.

Cependant le roi envoya un aide-major de l'armée, nommé M. de La Tour, officier très-

si singulières absurdités, dont son histoire est toute remplie, il peut se trouver un jour des lecteurs capables de les croire. Il est juste qu'on prévienne leur crédulité.

éclairé, porter au roi de Prusse la nouvelle de la victoire; cet officier rencontra le roi de Prusse au fond de la Basse-Salésie, du côté de Ratibor, dans une gorge de montagnes, près d'un village nommé Fridberg. (4 juin 1745) C'est là qu'il vit ce monarque remporter une victoire signalée contre les Autrichiens. Il manda à son allié, le roi de France: »J'ai acquitté à Fridberg la lettre »de change que vous avez tirée sur moi à »Fontenoi.«

Le roi de France, de son côté, avait tous les avantages que la bataille de Fontenoi devait donner. Déjà la ville et la citadelle de Tournai s'étaient rendues peu de jours après la bataille; le maréchal de Saxe avait secrètement concerté avec le roi la prise de Gand, capitale de la Flandre autrichienne, ville plus grande que peuplée, mais riche et florissante par les débris de son ancienne

splendeur.

Une des opérations de campagne qui firent le plus d'honneur au marquis de Louvois dans la guerre de 1689, avait été le siège de Gand: il s'était déterminé à se siège, parce que c'était le magasin des ennemis. Louis XV avait précisément la même raison pour s'en rendre maître. On fit selon l'usage tous les mouvements qui devaient tromper l'armée ennemie retirée vers Bruxelles; on prit tellement ses mesures, que le marquis du Chaila d'un côté, le comte de Lovendhal de l'autre, devaient se trouver devant

Gand à la même heure. La garnison nétait alors que de six cents hommes; les l'abitants étaient ennemis de la France, quoique de tout temps peu contents de la domination autrichienne; mais très-différents de ce qu'ils étaient autrefois, quand eux-mêmes sis composaient une armée. Ces deux marches secrètes se faisaient selon les ordres du général, lorsque cette entreprise fet près d'échouer par un de ces évènements si com-

muns à la guerre.

Les Anglais, quoique vaincus à Fonterloi, n'avaient été ni dispersés ni découragés. virent des environs de Bruxelles, où ils étaient postés, le péril évident dont Gand était menacé: ils firent marcher enfin un corps de six mille hommes pour défendre cette ville. Ce corps s'avançait à Gand sur la chaussée d'Alost, précisément dans le temps que M. du Chaila était environ à une lieue de lui, sur la même chaussée; marchant avec trois brigades de cayalerie, deux d'infanterie, composées de Normandie, Crillon et Laval, vingt pièces de canon et des pontons: l'artillerie était déjà en avant, et au-delà de cette artillerie était M. de Grassin, avec une partie de sa troupe légère qu'il avait levée; il était muit, et tout était tranquille quand les six mille Anglais arrivent et attaquent les Grassins, qui n'ont que le temps de se jeter dans une ferme prèsde l'abbaye de la Melle, dont cette journée a pris le nom (9 juillet 1745). Les Anglais

apprennent que les Français sont sur la chaussee, loin de leur artillerie qui est en avant, gardée seulement par cinquante hommes; ils y courent et s'en emparent. Tout était perdu. Le marquis de Grillon, qui était déjà arrivé à trois cents pas, voit les Anglais maîtres du canon qu'ils tournaient contre lui, et qui allaient y mettre le feu; il prend sa résolution dans l'instant sans se troubler, il ne perd pas un moment, il court avec son régiment nux ennemis par un côté, le jeune marquis de Laval s'avance avec un autre bataillon; on reprend le canon: on fait ferme. dis que les marquis de Crillon et de Laval. arrêtaient ainsi les Anglais, une seule com-pagnie de Normandie, qui s'était trouvée près de l'abbave, se défendait contre eux.

. Deux bataillons de Normandie arrivent en hâte. Le jeune cointe de Périgord les commandait! il était fils du marquis de Talleyrand, d'une maison qui a été souveraine, mort malheureusement devant Tournai, et venait d'obtenir à dix-sept ans ce régiment de Normandie qu'avait eu son père ; il s'avança le premier à la tête d'une compagnie de grenadiers. Le bateillen anglais, attaqué

par lui, jette bas les armes.

Messieurs du Chaila et de Souvré paraissent bientôt avec la cavalerie sur cette chaussée. Les Anglais sont arrêtés de tous côtés; il se défendirent encore. Le marquis de Graville y fut blessé; mais enfin ils furent

mis dans une entière déroute.

M. Blondel d'Azincour, capitaine de Normandie, avec quarante hommes seulement, fait prisonnier le lieutenant-colonel du régiment de Rich, huit capitaines, deux cent quatre-vingts soldats qui jetèrent leurs armes, et qui se rendirent à lui. Rien ne fut égal à leur surprise, quand ils virent qu'ils s'étaient rendus à quarante Français: M. d'Azincour conduisit ses prisonniers à M. de Graville, tenant la pointe de son épée sur la poitrine du lieutenant-colonel anglais, et de menaçant de le tuer si ses gens faisaient la moindre résistance.

Un autre capitaine de Normandie nommé M. de Montalembert, prend cent cinquante Anglais avec cinquante soldats de son régiment. M. de Saint-Sauveur, capitaine au régiment du roi cavalerie, avec un pareil nombre, mit en fuite, sur la fin de l'action, trois escadrons ennemis: enfin le succès étrange de ce combat est peut-être ce qui fit le plus d'honneur aux Français dans cette campagne, et qui mit le plus de consternation thez leurs ennemis. Ce qui caractérise encore cette journée, c'est que tout y fut fait par la présence d'esprit et par la valeur des officiers français, ainsi que la bataille de Fontemot fut gagnée.

On arriva devant Gand au moment désigné par le maréchal de Sane; on entre dans la ville, les armes à la main, sans la piller; on fait prisonnière la garnison de la citadelle. Un des grands avantages de la prise de cette ville, fut un magasin immense de provisions de guerre et de bouche, de fourrages, d'armes, d'habits que les alliés avaient en dépôt dans Gand; c'était un faible dédommagement des frais de la guerre, presque aussi malheureuse ailleurs qu'elle était glorieuse sous les yeux du roi.

(29 juill.) Tandis qu'on prenzit la citadelle de Gand, on investissait Oudenarde; et le même jour que M. de Lovendhal ouvrait la tranchée devant Oudenarde, le marquis de Souvré prenait Bruges. Oudenarde se ren-

dit après trois jours de tranchée.

A peine le roi de France était-il maître d'une ville, qu'il en faisait assiéger deux à la fois. Le duc d'Harcourt prenait Dendermonde en deux jours de tranchée ouverte, malgré le jeu des écluses, et au milieu des inondations; et le comte de Lovendhal fai-

sait le siège d'Ostende.

Ce siège d'Ostende était réputé le plus difficile. On se souvenait qu'elle avait tenu trois ans et trois mois, au commencement du siècle passé. Par la comparaison du plan des fortifications de cette place, avec celles qu'elle avait quand elle fut prise par Spinola, il paraît que c'était Spinola qui devait la premdre en quinze jours et que c'était M. de Lovendhal qui devait s'y arrêter trois années. Elle était bien mieux fortifiée; M. de Chaneloa, lieutenant-général des armées d'Autriche, la défendait avec une garnison de quatre mille hommes, dont

la moitié était composée d'Anglais; mais la terreur et le découragement étaient au point que le gouverneur capitula des que le marquis d'Hérouville, homme digne d'être à la tête des ingénieurs, et citoyen aussi utile que bon officier, eut pris le chemin couvert du côté des dunes.

(25 aug.) Une flotte d'Angleterre, qui avait apporté du secours à la ville, et qui canonnait les assiégeants, ne vint la que pour être témoin de la prise. Cette perte consterna le gouvernement d'Angleterre et celui des Provinces-Unies; il ne resta plus que Nicuport à prendre pour être le maître de tout le comté de la Flandre proprement dite, et

le roi en ordonna le siège.

Dans ces conjonctures, le ministère de Londres sit réslexion qu'on avait en France plus de prisonniers anglais qu'il n'y avait de prisonniers français en Angleterre. La détention du maréchal de Belle-Isle et de son frère avait suspendu tout cartel. On avait pris les deux généraux contre le droit des gens; on les renvoya sans rançon. Il n'y avait pas moyen en estet d'exiger une rançon d'eux, après les avoir déclarés prisonniers d'état, et il était de l'intérêt de l'Angleterre de rétablir le cartel.

Cependant le roi partit pour Paris, où il apriva le 7 septembre 1745. On ne pouvait ajouter à la reception qu'on lui avait faite l'année précédente. Ce furent les mêmes

fêtes; mais on avait de plus à célébrer la victoire de Fontenoi, celle de Melle, et la conquête du comté de Flandre.

## CHAPTINE KVIET briefels

Complete the second of the Les prospérités de Louis XV s'accrurent toujours dans les Pays Bas; la supériorité de ses armées, la facilité du service en tout genre, la dispersion et le découragement des allies, leur peu de concert, et surfeut la ca-pacité du maréchal de Sane qui, syant re-couvré sa santé, agissait avec plus d'activité que jamais, tout cela formait une aute non interrempue de succès qui n'a point d'example que les conquêtes de Louis XIV. Yout était favorable en Italie pour don Philippe. Une résolution étounaite en Angletoure menacait dejà le trône du roi George II, comme on le verra dans la suite; missila reine de Hangrie jouismit d'une autre gluine et d'un autre avantage qui ne coûteit point de sangiet qui remplit la première et la plus chème desess vues. Elle n'avait jamais perdu l'espérance du trôpe impérial pour son mari, du vivant même de

Charles VII; et après la mort de cet empereur elle s'en crut assurée, malgre le roi de Prusse qui lui faisait la guerre, malgre l'électeur palatin qui lui refusait sa voix, et malgré une armée française qui n'était pas loin de Francfort, et qui pouvait empêcher l'élection: c'était cette même armée commandée d'abord par le maréchal de Maillebois, et qui passa, au commencement de mai 1745. sous les ordres du prince de Conti; mais on en avait tiré vingt mille hommes pour l'armée de Fontenoi. Les prince ne put empêcher la jonction de toutes les troupes que la reine de Hongrie avait dans cette partie de TAllemagae qui vinrent couvlir Francfort; où l'élection se fit comme (en pleme paix. 1 () and a decrease Ainsi la France manqua le grand objet de la guerre, qui était d'ôter le trêne impérial à la maison d'Autriche. L'élection se fit le 43 septembre 1745. Legroi de Prusse sit Protestes de nullité par ses ambassadeursp l'électeur palatin, idont l'ammée autrichienne avait ravage les terres : protesta de même : les ambassadeurs électoraux de noes doux princes se retirerent de Francfort : mais l'él fection ne fut pas moins faite dans les formes, ear ilvest dit dans ;lat bullé d'on, »que si des relecteurs ou deurs umbassadeurs ne resisent avant que le le le le come avant que le pol des sittomains: futur imperque, toit cia, ile seront privés: cette fris de leur droits de suff nh man sor, hair rao, my hair a .

ifrage, comme étant consés l'avoir aban-t

La reine de Hongrie, désormais impératrice, vint à Francfort jouir de son triomphe et du couronnement de son époux. Elle vit, du haut d'un balcon, la cérémonie de l'entrée; elle fut la première à crier vivat, et tout le peuple lui répondit par des acclamations de joie et de tendresse (25 octob.). Ce fut le plus beau jour de sa vie. Elle alla voir ensuite son armée, rangée en bataille auprès de Heidelberg, au nombre de soixante mille hommes. L'empereur, son époux, la reçut l'épée à la main à la tête de l'armée; elle passa entre les lignes, salvant tout le monde, dina sous une tente, et fit distribuer un florin à chaque soldat.

Cétait la destince de cette princesse et des affaires qui troublaient son règne, que les évenements heureux fussent halancés de tous les côtés par des disgrâces. L'empereur Charles VII avait perdu la Bavière pendant qu'on le couronnait empereur, et la reine de Hongrie perdait nune betaille pendant qu'elle préparait le couronnement de son époux, François I.v. Le roi de Prusse était cacore vainqueur près de la source de l'Elbe Serau.

Il y a des temps où tine nation conserve constamment sa supériorité: C'est ce qu'on avait vu dans les Suédois sous Charles XII, dans les Anglais sous le duc de Marlborough; c'est en qu'on voyait dans les Français en Flandre sont Louis XV et sons le maréchal de Saxe, et dans les Prussiens sons Frédéricil. L'impératrice perdait donc la Flandré, et avait beaucoup à craindre du roi de Prusse en Allemagne, pendant qu'ellefaisait monter son mari sur le trône de son

père.

Dans ce temps là même, lorsque le roi de France, vainqueur dans les Pays-Bas et dans l'Italie, proposait toujours la paix, le roi de Prusse, victorieux de son côté, demandait aussi à l'impératrice de Russie, Elisabeth, sa médiation. On n'avait point encore vu de vainqueurs faire tant d'avances, et on pourrait s'en étonner: mais aujourd'hui il est dangereux d'être trop conquérant. Toutes les puissances de l'Europe prennent les armes tôt ou tard, quand il y en a une qui remue: on ne voit que ligues et contre-ligues soutenues de nombreuses armées. C'est beaucoup de pouvoir garder par la conjoncture des temps une province acquise.

Au milieu de ces grands embarras, oa recut l'offre insure d'une médiation à laquelle on ne s'attendait pas; c'était celle du grand-seigneur. Son premier visis écrivit à toutes les cours chrétiennes qui étaient en guerre, les exhortant à faire cesser l'effusion du sang humain, et leur offrant la médiation de son maître. Une telle offre n'eut angune suite; mais elle devait servir au moins à faire rentrer en elles-mêmes tant de puissances chrêtiennes qui, syant commencé la guerre par

intérêt, la continuaient par obstination, et ne la finirent que par nécessité. Au reste cette médiation du sultan des Turcs était le prix de la paix que le roi de France avait ménagée entre l'empereur d'Allemagne Charles VI

et la porte ottomane, en 1739.

Le roi de Prusse s'y prit autrement pour avoir la paix et pour garder la Silésie. (15 décemb. 1746) Ses troupes battent complètement les Autrichiens et les Saxons aux portés de Dresde; ce sut le vieux prince d'Anhalt qui remporta cette victoire décisive. Il avait fait la guerre cinquante ans; il était entré le premier dans les lignes des Français au siège de Turin, en 1707; on le regardait comme le premier officier de l'Europe, pour conduire l'infanterie. Cette grande journée sut la dernière qui mit le comble à sa gloire militaire, la seule qu'il eût jamais comme: il ne savait que combattre.

Le roi de Prasse, habile en plus d'un genre, enferma de tous côtés la ville de Dresde. Il y entre saivi de dix bataillons et de dix escadrons, désarme trois régiments de milice qui composaient la garnison, se rend au palais, où il ya voir, les deux princes et les trois princesses, enfants du roi de Pologne, qui y étaient demeurés; il les embrassa, il eut pour eux les attentions qu'en devait attendre de l'homme le plus poli de son siècle. Il fit suvrir teutes les houtiques qu'on iavait fermées, donna à dîner à tous les ministres étrangers, fit jouer un opéra

## CHAPITRE XVIII.

Suite de la Conquête des Pays-Bas autrichiens. Bataille de Liège ou de Rocoux.

(5 sept. 1745) LE roi de France, étant parti pour Paris après la prise d'Ostende, apprit en chemin, que Nieuport s'était rendu. et que la garnison était prisonnière de guerre (8 oct.). Bientôt après le comte de Clermont - Gallerande avait pris la ville d'Ath (20 janv. 1746). Le marechal de Saxe investit Bruxelles au commencement de l'hiwer. Cette ville est, comme on sait, la capitale du Brabant et le sejour des gouverneurs des Pays-Bas, autrichiens. Le comte de Kaunitz, alors premier ministre, commandant à la place du prince Charles, gouverneur-général du pays, était dans la ville. Le comte de Lanoy, lientenant général des armees, en était le gouverneur particulier; le general Yander, Dain de la part des Hollandais ; y commandait dix-huit bataillons et sept escadrons: il n'y avait de troppes autrichiennes que cent cipquante dragons et autant de houssards, L'impératrice, reine s'était reposée sur les Hollandais et sur les Anglais; dousoin de défendre son pays, st ils portaient toujours en Flandre tout le poids de cette guerre. Le feld-maréchal Los-Rios; deux princes de Ligne, l'un général d'infanterie, l'autre-de cavalerie; le

général Chanclos, qui avait mendu Octende; cinq lieutenants généraux autrichiens, avec une foule de noblesse, se trouvaient dans cette ville assiégée, où la reine de Hoagrie avait en effet beaucoup plus d'officiers que de soldats.

Les débris de l'armée ennemie étaient vers Malines sous le prince de Waldeck, et ne pouvaient s'epposer au siège. Le maréchal de Saxe avait fait subitement marcher son armée sur quatre colonnes par quatre chemins différents. On ne perdit à cersiège d'homme distingué que le chevalier d'Aubeterre, colonel du régiment des waisseaux. (21 fev.) La garnison, avec tous les officiersgénéraux, fut faite prisonnière. On pouvait premier ministre, et on en avait plus de droit que les Hapayriens n'en avaient eu de saisir le maréchal de Belle-Isle : on pouvait prandre aussi le résident des étatsgénéraux; mais non-seulement on laissa en pleine liberté le comte de Kaunitz et le ministre hollandais, on eut encore un soin perticulier de leurs effets, et de leur suite; on leur fournit des escortes, on renvoya auf prince Charles les domestiques et les équipages qu'il avait dans la ville, on fit deposer dans les magasins toutes les armes des soldats, pour être rendus lersqu'ils pourraient être échangés.

Le roi, qui avait tant d'avantages sur les Hollandais, et qui tenait alors plus de mente mille hommes de leurs troupes prisonniers

Voltaire. Tome IX.

de guerre, menageait toujours cette république. Les états-généraux se trouvaient dans une grande perplexité; l'orage approchait d'eux; ils sentaient leur faiblesse. La magistrature désirait la paix; mais le parti anglais, qui prenait déjà toutes ses mesures, pour donner un stathouder à la nation, et qui était sécondé du peuple, criait toujours qu'il fallait la guerre. Les états ainsi divisés se conduisaient sans principes, et leur conduite annonçait leur trouble.

Cet esprit de trouble et de division redoubla dans les Provinces-Unies, quand on y apprit qu'à l'ouverture de la campagne le roi marchait en personne à Anvers, ayant à ses ordres cent vingt bataillons et cent quatrevingt-dix escalirons. Autrefois, quand la république de Hollande s'établit par'les armes, elle detruisit toute la grandeur d'Anvers, la ville la plus commerçante de l'Europe; elle lui interdit la navigation de l'Escaut, et depuis elle continua d'aggraver sa chute, surtout depuis que les états-généraux étaient devenus alliés de la maison d'Autriche. Ni Tempereur Leopoldy ni Charles VI, ni sa fille l'imperatrice reise, n'eurent jamais sur l'Esteaut d'autres vaisseaux qu'une patache, pour les droits d'entrée et de sortie. Mais, quoique les états-généraux eussent humilie Anvers à ce point, et que les commerçants de cette ville en gémissent, la Hollande la regardait comme un des remparts de son pays.

Ce rempart fut bientôt emporté (i5! mars

1746).

(10 juil.) Le prince de Conti ent sous ses ordres un corps d'armée séparé, avec lequel il investit Mons, la capitale du Hainault autrichien: douze bataillons, qui la défendaient, augmentèrent le nombre des prisonniers de guerre. La moitié de cette garnison était hollandaise. Jamais l'Autriche ne perdit tant de places, et la Hollande tant de soldats. (24 juil.) Saint-Guillain out le même sort. (2 aug.) Charleroi suivit de près. On prend d'assaut la ville basse après deux jours sculement de tranchée ouverte. Le marquis. depuis maréchal de La Fare, entra dans Charleroi aux mêmes conditions qu'on avait pris toutes les villes qui avaient voulu résister. c'est-à-dire que la garnison fut prisonnière. Le grand projet était d'aller à Mastricht, d'où l'on domine aisement dans les Provinces-Unies; mais pour ne rien laisser derrière soi, il fallait assièger la ville importante de Namur. Le prince Charles, qui commandait alors l'armée, fit en vain ce qu'il put pour prévenir ce siège. Au confluent de la Sambre et de la Meuse est située Namur, dont la citadelle s'élève sur un roc escarpé; et douze autres forts, bâtis sur la cime des rochers voisins, semblent rendre Namur inaccessible aux attaques: c'est une des places de la barrière. Le prince de Cavres en était gonverneur pour l'impératrice - reine; mais les Hollandais, qui gardaient la wille;

ane lui rendaient m obéissance ni homeurs. Les environs de cette ville sont célèbres par les campements et par les marches du maréchal de Boufsters et du roi Guillaume, et ne le sont pas moins par les manœuvres du maréchal de Saxe. Il força le prince Charles à l'é-leigner, net à le laisser assièger Namuv en tliberté.

... (5 sept.): Lie prince de Glermont fut charge du siège de Namur. C'était en effet douze places qu'il fallait prendre. On attaqua plus sieurs forts à la fois; ils furent tous elemortés. M. de Brularto aide-major-général, placant les travailleurs après les grénadiers dans un ouvrage qu'en avait pris, seur promit double: paye s'ils avançaient le travell ; ils en firent plus qu'on ne leur en demandait, et refusèrent la double paye. - Jei ne puis entrer dans le détail des actions singulières qui se passèrent à ce siège et à sous les autres. Hy a peu d'évènes ments à la guerre où des officiers et de simples soldats ne fassent de ces prodiges de valeur qui étonnent ceux qui en sont tés moins, et qui ensuite restant pour jamais dans l'oubli. Si un général, un prince; un moi naisque eût fait une de ces actions... elle serait consacrée à la postérité; mais la multitudo de ces faits militaires se muitià ellemême, et en tout genre il n'y acque les choses - principales qui restent dans la mais moire des hommes.

Cependant comment passer sous silence 16; fort Ballard pris en plein jour par quatre officiers sculement, M. de Launai, aide-ma-jor; M. d'Amère, capitaine dans Champagne; M. le chevalier de Fautras, alors officier d'artillerie; et M. de Clamouze, jeune Portugais du même régiment, qui, sautant seul dans les retranchements, fit mettre bas les armes à toute la garnison?

armes à toute la garnison?

La tranchée avait été ouverte le 10 septembre devant Namur, et la ville capitula le 19. La garnison fut obligée de se retirer dans la citadelle et dans quelques autres châteaux par la capitulation; et au bout de onze jours elle en fit une nouvelle, par laquelle elle fut toute prisonnière de guerre. Elle consistait en douze bataillons, dont dix étaient hollandais.

Après la prise de Namur, il restait à dissiper ou à battre l'armée des alliés. Elle campait alors en deçà de la Meuse, ayant Mastricht à sa droite et Liège à sa gauche. On s'observa, on escarmoucha quelques jours, le Jar séparait les deux armées. Le maréchal de Saxe avait dessein de livrer bataille; il marcha aux ennemis, le 11 octobre à la pointe du jour, sur dix colonnes. On voyait du faubourg de Liège, comme d'un amphithéatre, les deux armées; celte des Français de cent vingt mille combattants, l'alliée de quatre-vingt mille. Les ennemis s'étendaient le long de la Meuse, de Liège à Viset, derrière einq villages retranchés.

Gà attaque aujourd'hui une armée comme une place, avec du canon. Les alliés avaient à craîndre qu'après avoir été forcés dans ces villages, ils ne pussent passer la rivière. Ils risquaient d'être entièrement détruits, et

le maréchal de Saxe l'espérait.

Le seul officier sigénéral que la France: perdit en cette journée fut le marquis de Fénélon, neveu de l'immortel archévêque, de Cambrai. Il avait été élevé par lui, et en avait toute la vertu, avec un caractère tout différent. Vingt années employées dans l'ambassade de Hollande n'avaient point éteint un feu et un emportement de valeur qui lui. coûta la vie. Blesse au pied depuis quarante ans, et pouvant à peine marcher, il alla surles retranchements ennemis, à cheval. cherchait la mort, et il la trouva. Son extrême, dévotion augmentait encore son intrépidité; il pensait que l'action la plus agréable à Dieu était de mourir pour son roi. Il faut avouer qu'une armée composée d'hommes qui penseraient ainsi serait invincible. Français eurent peu de personnes de marque blessées dans cette journée. Le fils du comte de Segur eut la poitrine traversée d'une balle, qu'on lui arracha par l'épine du dos, et il échappa à une opération plus cruelle que la blessure même. Le marquis de Lu-geac reçut un coup de feu qui lui fracassa la mâchoire, entama la langue, lui perça les deux joues. Le marquis de Laval, qui s'était distingué à Melle, le prince de Monaco, le marquis de Vaubecour, le conte de Balleroi, furent blessés dangereusement.

Cette bataille ne fut que du sang inutilement répandu, et une calamité de plus pour tous les partis. Aucun ne gagna ni ne perdit de terrain. Chacun prit ses quartiers. L'armée battue avança même jusqu'à Tongres; l'armée victorieuse s'étendit de Louvain dans ses conquêtes, et alla jouir du repos, auquel la saison, d'ordinaire, force les hommes dans ces pays, en attendant que le printemps ramène les cryautés et les malheurs, que l'hiver a suspendus.

## CHAPITRE XIX.

Smoods de l'infant don Philippe et du maréchal de Maillebois, auvis des plus granda désastres.

It n'en était pas ainsi dans l'Italie et versles, Alpes; il sy passait alors une scène extraordinaire. Les plus tristes revers avaient succédé aux prospérités les plus rapides. La maison de France perdait en Italie plus qu'elle ne gagnait en Flandre, et les pertes semblaient même plus irréparables que les succès de Flandre ne paraissaient utiles. Caralors le véritable objet de la guerre était. l'établissement de don Philippe. Si on était vaincu en Italie, il n'y avant plus de ressources pour cet établissement l'et on avait beau être vainqueur en Flandre, on sentait bien que tôt ou tard il faudrait rendre les conquêtes, et qu'elles n'étaient que comme un gage, une sûreté passagère qui indemni-sait des pertes qu'on faisait ailleurs. Les cercles d'Allemagne ne prenaient part à rien, les bords du Rhin étaient tranquilles : é était en effet l'Espagne qui était devenue éffin la partie principale. dans la guerre. On he combattait presque plus sur terre et sur nier que pour elle. La cour d'Espagne n'avait jamais perdu de vue Parme, Plaisance et le! Milanais. De tant d'états disputés à l'héritière de la maison d'Autriche, il ne restait plus que ces provinces d'Italie sur lesquelles on pût faire valoir des droits.

Depuis la fondation de la monarchie, cette guerre est la scule dans laquelle la France ait été simplement aquiliaire; elle le fut dans la cause de l'empereur Charles VII, jusqu'à la mort de ce prince, et dans celle de l'in-fant don Philippe jusqu'à la paix.

· Au commencement de la campagne del 1645 en Italie | les apparences furent aussifavorables à la maison de France, qu'elfest l'avaient été en Autriche en 1741 : les chet mins etsient ouverts aux armées espagnole et française par la voie de Gênes. Cette république, forcée pur la reine de Hongrie et par de roi de Sardaigne à se déclarer contresseux, avait enfin fait son traité définitif; ellecteux foursir lenviron dix haits

mille hommes. L'Espagne lui flounait trents mile piastres par mois, et cent mille une fois payées, pour le train d'artillerie que d'Genes fournissait à l'armée espagnele; car dans cette guerre si longue et si variée, les états puissants et riches soudoyèrent touiours les autres. L'armée de don Philippe, qui descendait les Alpes avec la fran-caise jointe au corps des Génois, était de quatre vijigt mille hommes. Celle du comte de Gages, qui avait poursuivi les Allemands aux environs de Home, savançait, forte d'environ trente mille combattants, en comptant l'armée napolitaine. C'était au temps même que le roi de Prusse vers la Saxe, et le! prince de Conti vers le Rhin, empêchaient que'les forces autrichiennes ne pussent se courir l'Italie. (29 juil. 1745) Les Génels ; même eurent tant de confiance qu'ils déclarerent la guerre dans'les formes au roi de Sardaigne. Le projet était, que l'armés espagnole et la napolitaine viendraient joindre l'armée française et espagnole dans le Milanais.

Au mois de mars 1745, le duc de Modène et le comte de Gages, à la tête de l'armée d'Espagne et de Naples, avaient poursuivi les Autrichiens des étvirons de Rome à Rimini, de Rimini à Césène, à Imola, à Forli, à Bologne, et enfin jusque dans Modène.

Le maréchal de Maillebois, élève du célèbre Villars, déclasé capitaine général de l'armée de don Philippe, arriva bientêt parVintimilie et Oneille, et descendit vers le Montferrat, sur la fin du mois de juin, à la

tête des Espagnols et des Français.

De la petite principanté d'Oneille on descend dans le marquisat de Final, qui est à l'extrémité du territoire de Gênes, et de la on entre dans le Monferrat-Mantonan, pays encore hérissé de rochers qui sont une suite des Alpes; après avoir marché dans des vallées, entre ces rochers, on trouve le terrain fertile d'Alexandrie; et pour aller droit à Milan, on va d'Alexandrie à Tortone. A quelques milles de la wons passez le Pô; ensuite se présente Pavie sur le Tésin, et de Pavie, il ny a qu'une journée à la grande ville de Milan, qui n'est point fortifiée et qui envoie toujours ses clefs à quiconque a, petsé le Tésin, mais qui a un château très-fort, et capable de résister long-temps,

Pour a'emparer de ce pays, il ne faut que marcher en force. Peur le garder, il faut veiller à droite et à gauche sur une vaste, étendus de terrain, être maître du cours du Pô, depuis Casal jusqu'à Crémone; et garder l'Oglie, rivière qui tombe des Alpes du Tirol, ou bien avoir au moins Lodi, Crême et, Pizzighitone, pour fermer le chemin aux Allemands qui peuvent arriver au Trentin par, ce côté. Il faut ensip surtout avoir la communication libre par les derrières avec la rivière de Génes, c'est-à-dire, avec ce chemin étroit qui conduit le long de la mer depuis Antibes par Monaco, Vintimille, sfiu d'avoir le compare de la partière de d'avoir le long de la mer depuis la conduit le long de la mer de la conduit le long de la mer depuis la conduit le long de la mer de la conduit le long de la la mer de la conduit le long de l

une retraite en cas de malheur. Tous les poetes de ce pays sont connus et marqués, par autent de combats que le territoire de Elandre.

(17 oct. 1745) Cette campagne d'Italia, qui ent des suites si malheurences, commença, par une des plus belles manœuvres qu'en ait jamais exécutés, et qui suffirait pour donner une gloire durable, si les grandes actions, n'étaient pas aujourd'hui ensevelles dans, la multitude innombrable des combats, et santout, si cet événement heureux n'avait pas été suivi de désastres.

Le roi de Sardaigne, à la tête de vingtcinq mille seldats, et le comte de Schulenbourg, avec un nombre presque égal d'Autrichiens, étaient retranchés dans une ansa que forme le Tanaro, vers son embouchurs, dans le Pô, entre Valence et Alexandrie.

Le maréchal de Maillebois, qui commandait l'armée française, et le comte de Gages, général des Espagnels, ne pouvaient forcer le roi de Sardaigne et le chasser de son poste, tant qu'il serait soutenu par les troupes impériales. Un fils du maréchal, jeune encere, imagine de les séparer, et pour y parvenir, il fallait tromper les Autrichiens. Il fait son plan, il combine tous les hasards calculés sur la distance des lieux. Si on envoie un gros détachement sur le chemin de Milan, Schulenbourg ne voudra pas laisser prendre cette ville; il marchera à son sequents, il dégarnirs le roi de Sardaigne; sur-

le-champ le gros détachement reviendra joindre l'armée avant que les Autrichiens seient revenus; on maura a combattre que. la moitié des troupes ennemies: cette brusque attaque les déconcertera. Tout atriva comme le jeune comte de Maillebois l'avait prevu et arrange. Les armées française et. espagnole traversent le Tanaro, ayant de l'emi jasqu'à la ceinture. Le marcchal de Maillebois surprend l'infanterie du rei de Sardaigne dans son camp, et la met en fuite. Lo général Gagos, à la tête de la cavalerie espagnole, attaque la cavalerie piemontaise, la disperse et la poursait jusque sous le ca-non de Valence. Le roi de Sardaigne est obligé de reculer jusqu'à Casal dans le Piémont. On se rendit mattre alors de tout le cours du Pô. C'était dans le temps même que le roi de France conquérait la Flandre. que le roi de Prusse, son allié, fortifiait sa cause par de nouveaux succès; tout était favorable alors dans tant de différentes scènes du théâtre de la guerre. Lies Français avec les Espagnols se trouvaient en Italie, sur la fin de l'an 1745; maîtres du Montferrat, de PAlexandrin, du Tortonois; du pays derrière Gênes, qu'on nomme les fiefs impérieux de la Loméline, du Pavesan, du Lodesan, de Milan, de presque tout le Milanais, de Parme et de Plaisance. Tous ces succès s'étaient suivis rapidement ( comme ceux du roi de France dans les Pays-Bas, et du prince Edouard dans l'Ecosse, tandis que le roi de

Prusse, de son côté, battait au fond de l'Allemagne les troupes autrichiennes. Mais il
arriva en Italie précisément la même, chose
qu'on avait vue en Bohême, au commencement de cette guerre, Les apparences les plus
heureuses couvraient les plusigrandes calamités.
Le sort du roi de Prusse était en faisant
la guerre, de nuire beaucoup à la maison
d'Autriche, et, en faisant la paix, de nuire autant
à la maison de France. Sa paix de Breslaw
avait fait perdre la Bohême; sa paix de

A peine l'impératrice-reine fut-elle délivrée pour la seconde fois de cet ennemi, qu'elle fit passer de nouvelles troupes en dtalie par le Tirol et le Trentin, pendant Ehiver de 1744. L'infant don Philippe poscédait Milan, mais il n'avait pas le château. Sa mère, la reine d'Espagne, lui ordonnait absolument de l'attaquer. Le maréchal de Maillebois écrivit, au mois de décembre 1745; De prédis une destruction totale, si on s'obstine à rester dans le Milanais.« Le conseil d'Espagne s'y obstina; et tout fut perdu.

Les troupes de l'impératrice reine d'un côté, les piémontaises de l'autre, gagnèrent du terrain partout. Des places perdues, des échecs redoublés diminuèrent l'armée; française et espagnole, et enfin la fatale; jouraise de Plaisance la réduisit à sortir aves peine de l'Italie dans un état déplorable.

·Il était lencore de la fleur de son âge; on l'avait vu ambassadeur du père de l'impérarice à la cour de France, dans une plus grande jeunesse, et il y avait acquis l'estime générale. Il la mérita encore davantage le four de la bataille de Plaisance, par sa conduite et par son courage; car se trouvant dans le même état de maladie et de langueur où l'on avait vu le maréchal de Saxe à la bataille de Fontenoi, il surmonta, comme lui, l'execs de son mal pour accounir à cette bataille, et il la gagha d'une mamerie aussi complète. Ce fut la plus longue et tine des plus sanglantes de toute la guerre. Le marechal de Maillebois n'était point d'avis d'attaquer l'armée impériale; mais le comte de Gages lui montra des ordres pré-tis de la cour de Madrid. Le général francais attaqua trois heures avant le jour, et fut Tong-temps vainqueur à son aile droite qu'il commandait; mais l'aite gauche de cette asmée ayant été enveloppée par un nombre supérieur d'Autrichiens, le général d'Aremburre blessé et pris, et le maréchal de Maildebois n'ayant pu le secourir assez tôt; cette hile gauche fut entierement défaite; et en fut oblige, après neuf heures de combat, de se retirer sous Plaisance.

Si l'on combattait de près comme autrefois, une mêtée de neuf heures, de bataillon contre bataillon, d'escadron contre escaéron, et d'homme contre homme, détruiraitles armées entières, et l'Europe serait: de peuplée par le nombre prodigieux de com-bats qu'on a livres de nos jours; mais dans ces batailles, comme je l'ai déjà remarqué, on ne se mêle presque jamais. Le fusil et le canon sont moins meurtriers que ne l'étaient autrefois la pique et l'épée. On est très-long-temps même sans tirer, et dans le terrain coupé d'Italie, on tire entre des haies; on consume du temps à s'emparer d'une cassine, à pointer son canon, à se former et à se reformer; ainsi neuf heures de combat ne sont pas neuf heures de destruction.

La perte des Espagnols, des Français, et de quelques régiments napolitains, fut cependant de plus de huit mille hommes tues on blessés, et on leur fit quatre mille prison-niers. Enfin l'armée du roi de Sardaigne arriva, et alors le danger redoubla; toute l'armée des trois couronnes de France, d'Espagne et de Naples courait risque d'être prisonnière.

(12 juil. 1744) Dans ces tristes conjonctures, l'infant don Philippe reçut une nouvelle qui devait, selon toutes les apparences, mettre le comble à tant d'infortunes; c'était la mort de Philippe V, roi d'Espagne, son père. Ce monarque, après avoir autrefois essuyé beaucoup de revers, et s'être vu deux fois obligé d'abandonner sa capitale, avait régné paisiblement en Espagne; et s'il n'avait pu rendre à cette monarchie la splendeus où elle fut sous Philippe II, il l'avait mise du moins dans un état plus florissant qu'elle

n'avait été sous Philippe IV. et sous Charles II. Il n'y avait que la dure nécessité de voir toujours Gibraltar, Minorque, et le commeroe de l'Amérique espagnole,, entre les mains des Anglais, qui eût continuellement traversé le bonheur de son administration. La conquête d'Oran sur les Maures, en 1732, la couronne de Naples et Sicile enlevée aux Autrichiens, et affermie sur la tête de son fils don, Carlos, avaient signalé son règne, et il se flattait avec apparence, quelque temps avant sa mort, de voir le Milanais, Parme et Plaisance soumis à l'infant don Philippe, son autre fils de son seçond mariage avec la princesse de Parme.

Précipité, comme les autres princes, dans ces grands, mouvements qui agitent presque toute l'Europe, il avait senti plus que personne le némuode la grandeur, et la doulou reuse nécessité de sacrifier tant de milliers d'hommes à des intérêts qui changent tous les jours. Dégoûté du trône, il l'avait abdiqué pour son premier fils, don Louis, et l'avait repris après la mort de ce prince, conjours prêt à le quitter, et n'ayant éprouvé, par sa complexion mélancolique, que l'amertume attachée à la condition humaine, même dans la puissance absolue.

La nonvelle de sa mort, arrivée à l'armés après sa défaite, augmenta l'embarras où l'on était. On ne savait pas encore si Ferdinand VI, successeur de Philippe V, ferait pour un frère d'un sesond mariage, ce que

Philippe V avait fait pour un As. Ce qui restait de cette florissante semée des trois couronnes courait risque plus que jamais d'être enfermé sems ressourée; elle était entre le Pô, le Lambro, le Tidone et la Trébie. Se battre en rase campagne en dans un poste contre une armée supérieure est très-ordinaire: sauver des troupes vaincues et enfermées est très-rare; c'est l'effevt de l'art militaire.

Le comte de Mailieliofs; file du maréchal, osa proposer de se remer en combattant; il se chargea de l'entreprisci, la dirigea sous les yeux de son père; et en vint à bout. L'armée des trois couronnes passa toute en-tière en un jour et une finit sur trois ponts, avec quatre mille mulets chargés, et mille chariots de vivres ; et se forma le tong du Tidone: Les mesures étaient si bien prises, que le roi de Sardaigne et les Autrichiens ne purent l'attaquer que quand elle put se défendre: Les Français et les Espagnols soutiment une bataille longue et opinatre, pendant liquelle ils: ne furent point entamés. Cette journée, plus estimée des juges de l'art, qu'éclatante aux yeux du valgaire, fut comptée pour une journée heureuse, parce que l'on remplit l'objet proposé: cet objet était triste; c'était de se retirer par Tortone, et de laisser au pouveir de l'ennemi Plai-sance et tout le pays. En effet, le lende-main de cette étrange bataille, Plaisance se rendit, et plus de mois mille malades y fu-

rent faits prisonniers de guerre.

De toute cette grande armée qui devait subjuguer l'Italie, il no resta enfin que seize mille hommes reffectifs à Tortone. La même chose était atrivée du temps de Louis XIV, après la journée de Turin. François les, Louis XII, Charles VIII avaient essuyé les, mêmes disgrâces. Grandes leçona toujours inutiles.

(17 aug.). On se retira bientôt à Gavi vers les confins des Géneis. L'infant et le duc de Modène allèrent dans Gênes; mais au lieu de la rassurer, ils en augmentèrent les alarmes. Gênes était bloquée par les escadres anglaises. Il n'y avait pas de quoi nouvrir le peu de cavalerie qui restait encorar. Quarante mille Autrichiens et vingt mille Pièrmontais approchaient; si l'on restait dans Gênes, en peuvait la défendre; mais on abandennait le comté de Nice, la Savoie, la Provence. Un nouveau général espagnel, le marquis de La Mina, était envoyé pour saux rer les débris de l'armés. Les Géneis le supplisient, meis ils ne purent rien obtenir.

Gênes n'est pas une ville qui doive, commut Milan, porter ses clefs, à quiconque appreche d'elle avec une armée; outre son enceinte, elle en a une seconde de plus de deux lieues, d'étendne, formée sur une chaîne de rochers. Par delà cette double enceinte, l'Apennin lui sert partout de fortification. Le peste de la Bocchetta, par où les ennemis s'avançaient,

avait toujours été réputé imprenable. Cepen-dant les troupes qui gardaient ce poste ne. firent aucune résistance, et allèrent se reioindre aux débris de l'armée française et. espagnole, qui se retiraient par Vintimille... La consternation des Génois ne leur permit. pas de tenter seulement de se défendre. Ils. avaient une grosse artillerie, l'ennemi n'avait point de canon de siège; mais ils n'attendirent pas que ce canon amivât, et la terreur les précipita dans toutes les extrémités qu'ils, oraignaient. Le sénat envoya précipitamment. quatre sénateurs dans les défilés des montagnes où campaient les Autrichiens, recevoir du général Brown et du marquis de Botta d'Adorno, Milanais, lieutenant-général de l'impératrice-reine, les lois qu'ils voudraient bien donner. Ils se soumirent à remettre leur, ville dans vingt-quatre heures, à rendre prisonniers leurs soldats, les Français et les Espagnols, à livrer tous les effets qui pourraient appartenir à des sujets de France, d'Espagne et de Naples. On stipula que quatre sénateurs se rendraient en otage a Milan; qu'on payerait sur-le-champ cinquante mille genovines, qui font environ qua-tre cent mille livres de France, en attendant les taxes qu'il plairait au vainqueur d'impaser.

On se souvenait que Louis XIV avait exigé autresois que le dege de Gênes vint lui faire des excuses à Versailles avec quatre sénateurs. On en ajouta deux pour l'impératrice-

reîne; mais elle mit sa gloire à refuser ce que Louis XIV avait exigé. Elle crut qu'il y avait peu d'honneur à humilier les faibles; et ne songea qu'à tirer de Gênes de fortes contributions, dont elle avait plus de besoin que du vain honneur de voir le doge de la petite république de Gênes avec six Génois au pied du trône impérial.

Génes fut tamée à vingt-quatre millions de livres. C'était la ruiner entièrement. Cette république ne s'était pas attendue, quand la guerre commença pour la succession de la maison d'Autriche, qu'elle en seguit la victime; mais des qu'on arme dans l'Europe, it n'y a point de petit état qui ne doive

trembler.

"La puissance autrichienne, accablée en Flahdre, mais victorieuse dans les Aipes, n'était plus embarrassée que du choît des conquêtes qu'elle pouvait faire vers l'Italie. Il paraissait également aisé d'entrer dans Naples ou dans la Provence. Il lui eût été plus facile de garder Naples. Le conseil autrichien crut qu'après avoir pris Toulon et Marseille, il réduirait les Deux-Siciles facilement, et que les Français ne pourraient plus répasser les Alpes.

(1/46) Le 28 octobre, le maréchal de Maillehois était sur le Var, qui sépare la France du Piémont. Il n'avait pas onze mille hommes. Le marquis de La Mina n'en ramenait pas neuf mille. Le général espagnol se aépara alors des Français, tourne vers la

Savoie par le Dauphiné; car les Espagnols étaient toujours maîtres de ce duché, et ils voulaient le conserver en abandonnant le reste.

Les vainqueurs passèrent le Var, au nombre de près de quarante mille hommes. Les débris de l'armée française se retiraient dans la Provence, manquant de tout, la moitié des officiers à pied; point d'approvisionnement, point d'outils pour rompre les ponts, peu de vivres. Le clergé, les notables, les peuples couraient au-devant des détachements autrichiens, pour leur offrir des contributions, et être préservés du pillage.

Tel était l'effet des révolutions d'Italie, pendant que les armées françaises conquéraient les Pays-Bas, et que le prince Charles-Edouard, dont nous parlerons, avait pris et

perdu l'Ecosse.

## CHAPITRE XX.

Les Autrichiens et les Plémontais entrent en Provence; les Anglais en Bretagne.

L'incendre qui avait commence vers le Danube, et presqu'aux portes de Vienne, et qui d'abord avait semblé ne deveir durer que peu de mois, était parvenu après six ans sur les côtes de France. Presque toute la Provence était en proie aux Autrichiens. D'un côté, leurs partis désolaient le Dauphiné; de Lautre, ils passaient au-dela de la Durance. Vence et Grasse furent abandonnées au pillage; les Anglais faisaient des descentes dans la Bretagne, et leurs escadres allaient devant Toulon et Marseille aider leurs alliés à prendre ces deux villes, tandis que d'autres escadres attaquaient les possessions françaises en

Asie et en Amérique.

Il fallait sauver la Provence; le maréchal de Belle-Isle y fut envoyé, mais d'abord sans argent et sans armée. C'était à lui à réparer les manx d'une guerre unsverselle que lui seul avait: allumée. Il ne vit que de la désolation, des miliciens effrayés, des débris de régiments sans discipline, qui s'arrachaient le foin et la paille; Jes mulets des vivres mouraient faute de nourriture; les ennemia avaient tout rançonné, du Var à la rivière d'Argens et à la Durance. L'infant don Philippe et le duc de Modène étaient dans la ville d'Aix en Provence, où ils attendaient les efforts que feraient la France et l'Espagne pour sortir de cette situation cruelle.

Les ressources étaient ençore éloignées, les dangers et le hesoin pressaient: le maréchal eut beaucoup de peine à emprunter en son nom cinquante mille écus pour subvenir aux plus pressants besoins. Il fut obligé de faire les fonctions d'intendant et de munitionnaire. Ensuite, à mesure que le gouvernement lui envoyait quelques bataillous et

quelques escadrens, il prenait des pastes par lesquels il arrêtant les Autrichiens et les Piémontais. Il couvrit Castellane, Draguignan, et Brignoles, dont l'ennemi allait se rondre maître.

Enfin. au commencement de janvier 1747 se trouvant fort de soixante bataillons et de vingt-deux escadrons, et secondé du marquis de la Mina, qui lui fournit quatre à cinq mille Espagnols, il se vit en état de pousser de poste, en poste les ennemis hors de la Provence. Ils étaient encore plus embarrassés que lui, car ils manquaient de subsistances. Ce point essentiel est ce qui rend la plupart des invasions infructueuses. Ils avaient d'ahord tiré toutes leurs provisions de Gênes; mais la révolution inouïe qui se faisait pour lors dans Gênes, et dont il n'y a point d'exemple dans l'histoire, les priva d'un accours nécessaire, et les força de retourner en Italie.

#### CHAPPERE XXI.

## i Bévolution de Génete :

In se faisait alors dans Gênes an changement aussi important qu'imprévu.

(30 nov. 1746) Les Antrichiens usainnt erec rigueur du droit de la victoire ; les Génois ayant épuisé leurs ressources et donné tout l'argent de leur banque de Saint-George pour payer seize millions, demandèrent grace pour les huit autres; mais on lour signifie, de la part de l'impératrice-reine, que nonsettlement il les fallait donner, mais qu'il fallait payer encore environ autant pour l'entretien de neuf régiments répandus dans les faubourgs de Saint-Pierre-des-Arènes, de Bisagno, et dans les villages circonvoisins. A la publication de ces ordres, le désespoir saisit tous les habitants; leur commerce était ruine, leur crédit perdu, leur banque épuisée, les magnifiques maisons de campagne, qui embellissaient les dehors de Gênes, pilices; les habitants traités en esclaves par le soldat; ils n'avaient plus à perdre que la vie, et il n'y avait point de Génois qui me parût enfin résolu à la sacrifier pluset que de souffrir plus long-temps un traitement si honteux et si rude.

Gênes captive comptait encore parmi ses disgrâces la perte du royaume de Corse, si long-temps soulevé contre elle, et dont les mécontents seraient sans doute appuyés pour

jamais par sesi vainqueursi.

La Corse, qui s'était plainte d'être opprimée par Gênes, comme Génes l'était par les Autrichiens, jouissait dans ce chaos de révolutions de l'infortune de ses maîtres. Ce surcroit d'affliction n'était que pour le sétait en perdant la Corse, il ne perdait qu'un fautôme d'eutorité; mais le reste des Génese

était en proie aux afflictions réelles qu'entraîne la misère. Quelques sénateurs fomentaient sourdement et avec habileté les résolutions désespérées que les habitants semblaient disposés à prendre; ils avaient besoin de la plus grande circonspection; car il était vraisemblable qu'un soulèvement téméraire et mal soutenu ne produirait que la destruction du sénat et de la ville. Les émissaires des sénateurs se contentaient de dire aux plus accrédités du peuple: »Jusqu'à quand atten-»drez-vous que les Autrichiens viennent vous Ȏgorger entre les bras de vos femmes et »de vos enfants, pour vous arracher le pen »de nourriture qui vous reste? Leurs troupes »sont dispersées hors de l'enceinte de vos »murs; il n'y a dans la ville que ceux qui »veillent à la garde de vos portes; vous êtes vici plus de trente mille hommes capables »d'un coup de main: ne vaut-il pas mieux »mourir que d'être spectateurs des ruines de »votre patrie?« Mille discours pareils animaient le peuple; mais il n'osait encore remuer, et personne n'osait arborer l'étendard. de la liberté.

(3 déc. 1746) Les Autrichiens tiraient de l'arsenal de Gênes des canons et des mortiers pour l'expédition de Provence, et ils faisaient servir les habitants à ce travail. Le peuple murmurait, mais il obéissait. Un capitaine autrichien ayant rudement frappé un habitant qui ne s'empressait pas assez, ce moment fut le signal auquel le peuple Voltaire. Tome IX.

s'assembla, s'émut, et s'arma de tout ce qu'il put trouver; pierres, bâtons, épées, fusils, instruments de toute espèce. Ce peuple, qui n'avait pas eu seulement la pensée de défendre sa ville quand les ennemis en étaient encore éloignés, la défendit quand ils en étaient les maîtres. Le marquis de Botta, qui était à Saint-Pierre-des-Arènes, crut que cette émeute du peuple se ralentirait d'ellemême, et que la crainte reprendrait, bientôt la place de cette fureur passagère. Le lendemain il se contenta de renforcer la garde des portes, et d'envoyer quelques détachements dans les rues. Le peuple, attroupé en plus grand nombre que la veille, courait au palais du doge demander les armes qui sout dans ce palais; le doge ne répondit rien; les domestiques indiquèrent un autre magasin; on y court, on l'enfonce, on s'arme; une centaine d'officiers se distribue dans la place: on se barricade dans les rues; et l'ordre qu'on tâche de mettre autant qu'on le peut dans ce bouleversement subit et furieux, n'en ralentit point l'ardeur.

Il semble que dans cette journée et dans les suivantes, la consternation qui avait si long-temps atterré l'esprit des Génois, eût passée dans les Allemands, ils ne tenterent ras de combattre le peuple avec des troupes régulières, ils laissèrent les soulevés se readre maîtres de la porte Saint-Thomas et de la porte Saint-Michel. Le sénat qui ne savait pas encore si le peuple soutiendrait

ce qu'il avait si bien commencé, envoya une députation au général autrichien dans Saint-Pierre-des-Arènes. Le marquis de Botta négocia lorsqu'il fallait combattre; il dit aux sénateurs qu'ils armassent les troupes génoises laissées désarmées dans la ville, et qu'ils les joignissent aux Autrichiens, pour tomber sur les rebelles au signal qu'il ferait. Mais on ne devait pas s'attendre que le sénat de Gênes se joignît aux oppresseurs de la patrie pour accabler ses défenseurs

et pour achever sa perte.

(9 déc. 1746) Les Allemands, comptant sur les intelligences qu'ils avaient dans la ville, s'avancerent à la porte de Bisagno par le faubourg qui porte ce nom; mais ils y fu-rent reçus par des salves de canon et de mousqueterie. Le peuple de Gênes composait alors une armée; on battait la caisse dans la ville au nom du peuple, et on ordonnait, sous peine de la vie, à tous les citoyens de sortir en armes hors de leurs maisons, et de se ranger sous les drapeaux de leurs quartiers. Les Allemands furent attaqués à la fois dans le faubourg de Bisagno et dans celui de Saint-Pierre-des-Arènes; le tocsin sonnait en même temps dans tous les villages des vallées: les paysans s'assemblèrent au nombre de vingt mille. Un prince Doria, à la tête du peuple, attaqua le marquis de Botta dans Saint-Pierre-des-Arènes; le général et ses neuf régiments se retirerent en désordre; ils laissèrent quatre mille

prisonniers et près de mille morts, tous leurs magasins, tous leurs équipages, et allèrent au poste de la Bocchetta, poursuivis sans cesse par de simples paysans, et forcés enfin d'abandonner ce poste, et de fuir jusqu'à Gavi.

C'est ainsi que les Autrichiens perdirent Gênes pour avoir trop méprisé et accablé le peuple, et pour avoir eu la simplicité de croire que le sénat se joindrait à eux contre les habitants qui secouraient le sénat même. L'Europe vit avec surprise qu'un peuple faible, nourri loin des armes, et que ni son enceinte de rochers, ni les rois de France, d'Espagne, de Naples n'avaient pu sauver du joug des Autrichiens, l'eût brisé sans aucun secours, et eût chassé ses vainqueurs.

Il y eut dans ces tumultes beaucoup de brigandages; le peuple pilla plusieurs maisons appartenantes aux senateurs soupçonnés de favoriser les Autrichiens. Mais ce qui fut le plus étonnant dans cette révolution, c'est que ce même peuple, qui avait quatre mille de ses vainqueurs dans ses prisons, no tourna point ses forces contre ses maîtres. Il avait des chefs; mais ils étaient indiqués par le sénat, et parmi eux il ne s'en trouva point d'assez considérable pour usurper longtemps l'autorité. Le peuple choisit trentesix citoyens pour le gouverner; mais il y ajouta quatre sénateurs, Grimaldi, Scaglia, Lomelini, Fornari, et ces quatre nobles rendaient secrètement compte au sénat, qui pa-

raissait ne se mêler plus du gouvernement: mais il gouvernait en effet: il faisait desavouer à Vienne la révolution qu'il fomentait à Gênes, et dont il redoutait la plus terrible vengeance. Son ministre dans cette cour déclara que la noblesse génoise n'avaît aucune part à ce changement qu'on appelait révolte. Le conseil de Vienne, agissant encore en maître, et croyant être bientôt en état de reprendre Gênes, lui signifia que le sénat eût à faire paver incessamment les huit millions restants de la somme à laquelle on l'avait condamné, a en donner trente pour les dommages causés à ses troupes, à rendre tous les prisonniers, à faire justice des sé-ditieux. Ces lois qu'un maître irrité aurait pu donner à des sujets rebelles et impuissants; ne firent qu'affermir les Génois dans la résolution de se défendre, et dans l'espérance de repousser de leur territoire ceux ou ils avaient chassés de la capitale. Quatre malle Autrichiens dans les prisons de Gênes étaient encore des otages qui les rassuraient.

Cependant les Autrichiens, aidés des Piémontais, en sortant de Provence, menaçaient Gênes de rentrer dans ses murs. Un des généraux autrichiens avait déjà renforcé ses troupes de soldats albanais, accoutumés à combattre au milieu des rochers. Ce sont les anciens Epirotes, qui passent encore pour être aussi bons guerriers que leurs ancêtres. Il eut ces Epirotes par le moyen de son se donnaient tous les jours, et mourut en exhortant les Génois à se défendre. Les dames génoises mirent en gage leurs pierreries chez des juifs, pour subvenir aux frais des ouvrages nécessaires.

Mais le plus puissant de ces encouragements fut la valeur des troupes françaises, que le duc de Boufflers employait souvent à attaquer les ennemis dans leurs postes audelà de la double enceinte de Gênes. On réussit dans presque tous ces petits combats; dont le détail attirait alors l'attention, et qui se perdent ensuite parmi les évènements in-nombrables.

La cour de Vienne ordonna enfin qu'on levat le blocus. Le duc de Boufflers ne jouit-point de ce bonheur et de cette gloire; il mourat de la petite-vérole le jour même que les ennemis se retiraient (27 juin 1747). Il était fils du maréchal de Boufflers, ce général si estimé sous Louis XIV, homme vertueux, bon citoyen; et le duc avait les qualités de son père.

Gênes n'était pas alors pressée, mais elle était foujours très-menacée par les Piémontais, maîtres de tous les environs, par la flotte anglaise qui houchait ses ports, par lès "Autrichiens qui revenaient des Alpes fondre sur elle. Il faflait que le marêchal de Belie-Isle déscendit en Italie, et c'est ce qui était d'une extrême difficulté. "

Gênes devait à la fin être accablée, le royaume de Naples experé, toute espérance

ôtée à don Philippe de s'établir en Italic. Le duc de Modène, en ce cas, paraissait sans ressource. Louis XV ne se rebuta pas.

(27 sep. 1747) Il envoya à Gênes le duc de Richelieu, de nouvelles troupes, de l'ar-gent. Le duc de Richelieu arrive dans un petit bâtiment, malgre la flotte anglaise; ses troupes passent à la faveur de la même manœuvre. La cour de Madrid seconde ces efforts; elle fait passer à Gênes environ trois mille hommes; elle promet deux cent einquante mille livres par mois aux Genois, mais le roi de France les donne; le duc de Rischelieu repousse les ennemis dans plusieurs combats, fait fortifier tous les postes, met les côtes en sûreté. Alors la cour d'Angleterre s'épuisait pour faire tomber Gênes, comme celle de France pour la défendre: Le ministère anglais donne cent cinquante mille livres sterling à l'impératrice-reine, et autant au roi de Sardaigne pour entreprendre le siège de Gênes. Les Anglais perdirent teurs avances. Le maréchal de Belle-Isle, après avoir pris le comté de Nice, tenait les Autrichiens et les Piemontais en alarmes. S'ils faisaient le siège de Gênes, il tombait sur eux. Ainsi étant encore arrêté par eux! il les arrêtait.

### CHAPITRE XXII.

Combat d'Exilles, funeste aux Français.

Pour pénétrer en Italie malgré les armées d'Autriche et de Piémont, quel chemin fal-lait-il prendre? Le général espagnol La Mina voulait qu'on tirât à Final par le chemin de la côte du Ponent, où l'on ne peut aller qu'un à un; mais il n'avait ni canons ni provisions: transporter l'artillerie française, garder une communication de pres de quarante marches par une route aussi cerrée qu'escarpée, où tout doit être porté à dos de mulet; être exposé sans cesse au canon des vaisseaux anglais; de telles difficultés paraissaient insurmontables. On proposait la route de Démont et de Coni: mais assiéger Coni était une entreprise dont tout le danger était connu. On se détermina pour la route du col d'Exilles, à près de vingt-cinq heues de Nice, et on résolut d'emporter cette place.

Cette entreprise n'était pas meins hasardeuse, mais on ne pouvait choisir qu'entre des périls. Le comte de Belle-Isle saisit avidement cette occasion de se signaler; il avait autant d'audace pour exécuter un projet que de dextérité pour le conduire, homme infatigable dans le travail du cabinet et dans celui de la campagne. Il part donc, et prend son chemin en retournant vers le Dauphiné, et s'enfonçant ensuite vers le col de l'Assiette, sur le chemin d'Exilles: c'est la que vingt et un bataillon piémontais l'attendaient derrière des retranchements de pierre et de bois, hauts de dix-huit pieds sur treize pieds de profondeur, et garnis d'artillerie.

Pour emporter ces retranchements, le comte de Belle-Îsle avait vingt-huit bataillons et sept canons de campagne, qu'on ne put guère placer d'une manière avantageuse. On s'enhardissait à cette entreprise par le souvenir des journées de Montalban et de Château-Dauphin, qui semblaient justifier tant d'audace. Il n'y a jamais d'attaques entièrement semblables, et il est bien difficile encere et plus meurtrier d'attaquer des palissades qu'il faut arracher avec les mains sous un feu plongeant et continu, que de gravir et de combattre sur des rochers; enfin ce qu'on doit compter pour beaucoup, les Piémontais étaient très-aguerris, et l'on ne pouvait mépriser des troupes que le roi de Sardaigne avait commandées. (19 juill. 1747) L'action dura deux heures, c'est-à-dire, que les Piémontais tuérent deux heures de suite sans peine et sans danger tous les Français qu'ils choisirent; M. d'Arnaud, maréchal-de-camp, qui menait une division, fut blessé à mort des premiers avec M. de Grille, major-général de l'armée.

Parmi tant d'actions sanglantes qui signalèrent cette guerre de tous côtés, ce com-

bat fut un de ceux où l'on out le plus à déplorer la perte prématurée d'une jeunesse florissante, inutilement sacrifiée. Le comte de Goas, colonel de Bourbonnais, y périt. Le marquis de Donges colonel de Soissonnais, y recut une blessure dont il mourut six jours après. Le marquis de Brienne, colonel d'Artois, ayant en un bras emporté, retourna aux palissades, en disant: »Il m'en »reste un autre pour le service du roi;« et il fut frappe à mort. On compta trois mille six cent quatre-vingt-quinze morts, et mille six cent six blesses: fatalité contraire à l'évènement de toutes les autres batailles, où les blessés font toujours le plus grand nombre. Celui des officiers qui périrent fut très-grand; presque tous ceux du régiment de Bourbonnais furent blesses ou mournrent, et les Piemontais ne perdirent pas cent hommes.

Belle-Isle désespéré arrachait les palissades, et, blessé aux deux mains il tirait des bois avec les dents, quand enfin il reçut le coup mortel. Il avait dit souvent qu'il ne fallait pas qu'un général survécût à sa défaite, et il ne prouva que trop que ce sentiment était dans son cœur. Les blessés furent menés à Briançon, où l'on ne s'était pas attendu au désastre de cette journés. M. d'Audifret, lieutenant de roi, vendit sa vaisselle d'argent pour secourir les mafades; sa femme, près d'accoucher, prit elle-même le soin des hôpitaux, pansa de ses mains les blessos, et mourut en s'acquittant de ce pieux office: exemple aussi triste que noble, et qui mérite d'être consacré dans l'histoire.

## CHAPITRE XXIII.

Le roi de France, maitre de la Flandre et victorieux, proposé en vain la paix. Prise du Brabant hollandais. Les conjonctures font un stathouder.

Dans ce fracas d'évènements, tantôt malheureux, tantôt favorables, le roi victorieux en Flandre était le seul souverain qui voulût la paix. Toujours en droit d'attaquer le terrifoire des Hollandais, et toujours le menaçant, il crut les amener à son grand dessein d'une pacification générale, en leur proposant un congrès dans une de leurs villes: on choisit Bréda. Le marquis de Puisieux y alla des premiers, en qualité de plénipotentiaire. Les Hollandais envoyèrent à Bréda M. de Vassenaer, sans avoir aucune vue déterminée. La cour d'Angleterre, qui ne penchait pas à la paix, ne put paraître publiquement la refuser. Le comte Sandwich, petit-fils par sa mère du fameux Vilmot, comte de Rochester, fut le plénipotentiaire anglais. Mais tandis que les puissances auxiliaires de l'impératrice-reine avaient des ministres à ce congrès inutile, cette princesse n'y en eut

Les Hollandais devaient, plus que toute autre puissance, presser l'heureux effet de ces apparences pacifiques. Un peuple tout commerçant, qui n'était plus guerrier, qui n'avait ni bons généraux ni bons soldats, et dont les meilleures troupes étaient prisonnières en France au nombre de plus de . trente cinq mille hommes, semblait navoir d'autre intérêt que de ne pas attirer sur son terrain l'orage qu'il avait vu fondre sur la Flandre. La Hollande n'était plus même une puissance maritime; ses amirautés ne pouvaient pas alors mettre en mer vingt vaisseaux de guerre. Les régents sentaient tous que si la guerre entamait leurs provinces, ils seraient forces de se donner un stathouder, et par conséquent un maître. Les magistrats d'Utrecht, de Dordrecht, de La Brille, avaient toujours insisté pour la neutralité; quelques membres de la république étaient ouvertement de cet avis. En un mot, il est certain que si les états-généraux avaient pris la ferme résolution de pacifier l'Europe, ils en seraient venus à bout; ils auraient joint cette gloire à celle d'avoir fait autrefois d'un si petit pays un état puissant et libre, et cette gloire a été long-temps dans leurs mains; mais le parti anglais et le préjugé général prévalurent. Je ne crois pas qu'il y ait un peuple qui revienne plus difficilement de ses auciennes impressions que la nation hollandaise. L'irruption de Louis XIV et l'année 1672 étaient encore dans leurs cœurs; et j'ose dire que je me suis aperçu plus d'une fois que leur esprit, frappé de la hauteur ambitieuse de Louis XIV, ne pouvait concevoir la modération de Louis XV; ils ne la crurent jamais sincère. On regardait toutes ses démarches pacifiques et tous ses ménagements, tantôt comme des preuves de faiblesse,

tantôt comme des pièges.

Le roi, qui ne pouvait les persuader, fut forcé de conquérir une partie de leur pays pendant la tenue d'un congrès inutile: il fit entrer ses troupes dans la Flandre hollandaise; c'est un démembrement des domaines de cette même Autriche dont ils prensient la défense: il commence une lieue au-dessous de Gand, et s'étend à droite et à gauche, d'un côté à Middelbourg sur la mer, de l'autre jusqu'au-dessous d'Anvers sur l'Escaut. Il est garni de petites places d'un difficile accès, et qui auraient pu se défendre. roi avant de prendre cette province, poussa encore les ménagements jusqu'à déclarer aux états-généraux qu'il ne régarderait ces places que comme un dépôt, qu'il s'engageait à restituer sitôt que les Hollandais cesseraient de fomenter la guerre, en accordant des passages et des secours d'hômmes et d'argentà ses ennemis.

On ne sentit point cette indulgence, on ne vit que l'irruption, et la marche des troupes françaises fit un stathouder. Il arriva pré-

cisement ce que l'abbé de La Ville, dans le temps qu'il faisait les fonctions d'envoyé en Hollande, avait dit à plusieurs seigneurs des états, qui refusaient toute conciliation, et qui voulaient changer la forme du gouvernement: »Ce ne sera pas vous, ce sera nous qui vous

»donnerons un maître.«

(25 avril 1747) Tout le peuple, au bruit de l'invasion, demanda pour stathouder le prince d'Orange; la ville de Terveere, dont il était seigneur, commença et le nomma; toutes les villes de la Zélande suivirent; Roterdam, Delft le proclamèrent; il n'eût pas été sur pour les régents de s'opposer à la multitude; ce n'était partout qu'un avis unanime. Tout le peuple de La Haye entoura le palais où s'assemblent les députés de la province de Hollande et de West-Frise, la plus puissante des sept, qui seule paye la moitié des charges de tout l'état, et dont le pensionnaire est regardé comme le plus considéré personnage de la république. Il fallut dans l'instant, pour apaiser le peuple, arborer le drapeau d'Orange au palais et à l'hôtel-de-ville, et deux jours après le prince fut élu (1er mai). Le diplôme porta »qu'en »considération des tristes circonstances où »l'on était, on nommait stathouder, capitaine »et amiral général, Guillaume-Charles-Henri »Frison, prince d'Orange, de la branche de »Nassau-Diest, qu'on nomme Dist.« Il fut »bientôt reconnu par toutes les villes, et reçu en cette qualité à l'assemblée des états-géndianx. Lies termes dans lesquels, la optor vince de Hollande avait conçu sont élection, mantraient trop que les magistratis l'avaient nommé malgré eux. ¿ On sait quez que toute république est ingrête e les : Provides Unies, quiz devaient à la maison de Nassauda plus grande paissance où jamais un petit état soit parvenut purent rarement établir de juste milieu entre ce qu'ils devaient au sangi de leurs limbérateurs que de qu'ils devaient au sangi de leurs limbérateurs que le qu'ils devaient au sangi de leurs limbérateurs que le qu'ils devaient au sangi de leurs limbérateurs que le qu'ils devaient au sangi de leurs limbérateurs que le qu'ils devaient au sangi de leurs limbérateurs que le qu'ils devaient au sangi de leurs limbérateurs que le qu'ils devaient au sangi de leurs limbérateurs que le qu'ils devaient de leurs limbérateurs que les leurs le qu'ils devaient de leurs limbérateurs qu'en le qu'en le qu'en le le leurs le produit de leurs le partir de le leurs le partir de leurs le partir de leurs le leu

Leuis XIV en 1672, Louis XV en 1747, ont créé deux stathouders par la iterreur pet le peuple hollaidais a rétable deux fois ce statheudérat, que la magistrature voulaité détruire.

Les régents avaient laissé, aifant qu'ils l'avaient pu, le prince Heini Frison d'Orange dans l'ésoignement des affaires, et mêmes quand la prévince de Gueldre le choisit pour son stathouler, et 1922, quoique cette place ne fût qu'un titre honorable, quoiqu'il ne pat ni changer seulement une garnison, ni demer! l'ordre, let états de Hollands écrivirent forst temant à ceux de Gueldre, pour les détours nen dune résolution qu'ils appelaient furnantes l'un misseent leur ûtai ce pouvoir dont ils avaient joui pendant près de cinquante années.

Le nouveau stathouder commença par laisser d'abord la populace piller et démolir les maisons deb recevenne, teus perenté et ander tures des bourgmestres; et quand on eut attiqué ainsi les magistrats par le peuple; encontint le peuple par les soldats.

Le prince; tranquille dans ces mouvements, seinfit donner la même autorité qu'avait que le roi Guillaume, et assura mieux entore sa puissance à sa ifamille. «Non-seulement de stathoudérat devint l'hébitage de seu enfants mâles, mais de ses filles et de leur postérités, car quelque temps sprés on passa en lei, qu'au défaut de la race masculine, une fille serait stathouder et capitaine général, pour u qu'elle fit ékercer ces charges par son marige et en cas dé minorité, la l'reuve d'un state bouder doit avoir le titre de gouvernante, et nommer un prince pour faire les fonctions du stathoudérat.

Par idétte révolutioni, iles Prévinces Unice devincent une espèce de monarchie mixtel moins restreinte à beaucoup d'égards que cellés d'Angleterre, de Suède et de Polognem Ainsili n'arpiva rien dans toute cette guèrren de ce qu'on avait d'abord imaginé, et touble les contraires des ces que les muteus avaient etténdurairiva; missiliente prince de mois muleure du prince Charles Eduard en Angleterres furent peut-être le plus sinci gulière de cess) évènements qui étoinésant l'Europeis et a requisable en la la contraire de cess de cess de ces de c

Is now een strebencher commence partice; ser d'ab not la pape een piller e cemente partice.

# CHAPITRE XXIV.

് ചുന്നുണ്ട് ആര് എന്നു വര്ഷം

Intréprise, victoires, défaites, maiheurs déplorables du prince Charles-Éduard Stuart.

LE prince Charles-Éduard était fils de celui qu'on appelait le Prétendant, on le chevalier de Suint-George. On sait assez que son grand-père avent été détrôné par les Ânglais, son bisaient condamné à mourir sur. un échafaud par ses propres sujets, sa quadrisaïeule livrée au même supplice par le parlement d'Angleterre. Ce dernier rejeton de tant de rois et de tant d'infortunés consumait sa jeunesse auprès de son père retiré à Rome. Il avait marqué plus d'une fois le désir d'exposer sa vie pour remonter au trône de ses peres. On l'avait appelé en France des l'an 1742, et on avait tenté en vain de le faire débarquer en Angleterre. Il attendait dans Paris quelque occasion favorable, pendant que la France s'épuisait d'hommes et d'argent en Allemagne, en Flandre et en Italie. Les vicissitudes de cette guerre universelle ne permettalent plus qu'on pensât à luit illiétait sadribé aux malheurs publics. que le vaisseme cu-1: 1.

Ce prince s'entretenant un jour avec le cardimal de Tencin, qui avait acheté sa nomination au cardinalat de l'extroi son père, Tencin lui dist \*Que ne tentez-vous de passer sur un avaisseau vezs le nord de l'Ecosse? votre . Ce conseil hardi, conforme, au courage de Charles-Edouard, le détermina. confidence de son dessein qu'à sept officiers, les uns irlandais, les autres écossais, qui voulurent courir sa fortune. L'un d'eux s'adresse à un négociant de Nantes, nommé Walsh, d'une famille noble d'Irlande attachée à la maison des Stuant. Ce négociant avait une frégate de dix-huit canons sur laquelle le prince s'embarqua, le 12 juin 1745, n'ayant, pour une expédition dans laquelle il a'agissait de la couronne de la Grande-Bretagne, que sept officiers, environ dix-huit cents sabres, douze cents fusils, et quarantehuit mille francs. La frégate était escortée d'un vaisseau du roi de soikante-quatre cainons, nommé l'Élisabeth, qu'un armateur de Dunkerque avait armé en course. C'était alors l'usage que le ministère de la marine prêtât des vaisseaux de guerre aux armateurs et aux négociants, qui payaient une somme au roi, et qui entretenaient l'équipage à leurs dépens pendant le temps de la course, Le ministre de la marine et le roi de France lui même ignoraient à quoi ce vaisseau devait servir.

Le 20 juin, l'Élisabeth et la frégate, von guant de conserve, rencontrèrent trois vais seaux de guerre anglais qui escartaient une flotte marchande. Le plus fort de ces vais

acaux, qui était de soixante et dix canons, se sépara du convoi pour aller combattre l'Éisabeth, et par un bonheur qui semblait présager des succès au prince Édouard, sa frégate ne fut point attaquée. L'Éisabeth et le vaisseau auglais engagèrent un combat violent \*), long et inutile. La frégate qui portait le petit-fils de Jacques II échappait, et faisait force de voiles vers l'Écosse.

(Juin 1745) Le prince aborda d'abord dans une petite île presque deserte, au-delà de l'Irlande, vers le cinquante-huitième degré. Il cingle au continent de l'Ecosse. Il débarque dans un petit canton appelé de Moidart; quelques habitants auxquels il se déclara se jetèrent à ses genoux: »Mais que pouvens anous fairé? se lui dirent-ils; »nous n'avons peint ad'armes, nous sommes dans la pauvreté, nous me vivons que de pain d'avoine, et nous cultivons une terre ingrate. «— »Je cultiverai »cette terre avec vous, répondit le prince, je »mangerai de ca pain, je partagerai votre pauevreté, et je vous apporte des armes. «

On pout juger si de tels sentiments et de tels discours attendrirent ces habitants. Il fat joint par quelques chefs des tribus de l'Ecosse. Ceux du nom de Makdonall, de Lokil, les Camerone, les Frasers vinrent le

trouger.

<sup>11</sup> Du moine c'est ce qui ma ctè sesuré par l'un c'est des chies de l'entregrises

etandard negal d'un morchau de taffetat ap-1
porté par Sullivan. A chaque moment la 
troupe grossissais, et le prince n'avait pas, 
encore passé le bourg de Fenning, qu'il se, 
vit à la tête de quinze cents combattante, 
qu'il arma de fusils et de sabrés dent il était 
nouves.

: Il envoya en France la frégate sur laquelle, ilitait venu; et informa les nois de France, et d'Espagne de son débarquement, Ces deux monarques lui écrivirent et le traite. rent de frère, non qu'ils , le reconnussent, sons lennellement pour héritier des couronnes de, la Grande-Bretagne, mais ils ne pouvaient, on lui corivant refuser ce titre à sa naissance et à son courage; ils lui envoyèrent à diverses reptites qualques secours d'argent, de munitions et d'armes. Il fallait que cos secours se dérobassent aux vaisseaux anglaig qui croisaient à l'orient et à l'occident de l'Ecosse, Quelques-uns étaient pris, d'autres. arrivaient, et servaient à encourager le parti. qui se fortifiait de jour en jour. Jamais les temps d'une révolution, ne parut. plus favoro rable. Le roi George alors était hors du royaumos il n'y aveit pas six mille hommes de troupes réglées dans l'Angleterre ... Quelques compagnies du régiment de Singlairs marcherent d'abord des environs d'Edinbourg. contre la petite troupe du prince a elles fun. rent estièrement défaites. Frente montagnarde prirent quatre-vingts Anglais prisonniars, avec 

Ce premier succès augmentait le courage et l'espérance, et attirait de tous côtés de nouveaux soldats. On marchait sans relâche. Le prince Édouard, toujours à pied, à la tête de ses montagnards, vêtu comme eux, se nourrissant comme éux, traverse le pays de Badenoch, le pays d'Athol, le Perth-Shire, s'empare de Perth, ville considérable dans l'Écosse (15 sept 1745). Ce fut là qu'il fut proclamé solennellement régent d'Angleterre, de France, d'Ecosse et d'Irlande pour son père Jacques III. Ce titre de régent de France, que s'arrogeait un prince à peine maître d'une petité ville d'Écosse, et qui ne pouvait se soutenir que par le secours du roi de France, était une suite de l'usage étonnant qui a prévalu, que les rois d'Angleterre prennent le titre de rois de France; usage qui devrait être aboli, et qui ne l'est pas, parce que les hommes ne songent jamais à réformer les abus que quand ils déviennent · importants et dangereux.

Le duc de Perth, le lord George Murray arrivèrent alors à Perth, et firent serment au prince. Ils amenèrent de nouvelles troupes; une compagnie entière d'un régiment écossais, au service de la cour, déserta pour se ranger sous ses drapeaux. Il prend Dundée, Drummond, Neubourg. On tint un conseil de guerre: les avis se partageaient sur la marche. Le prince dit qu'il fallait aller droit à Edinbourg, la capitale de l'Ecosse. Mais comment espèrer, de prendre Edinbourg avec si peu Voltaire. Tom. 1X.

de monde et point de canon? Il avait des pariisans dans la ville, mais tous les citoyens n'étaient pas pour lui. »il faut me moatrer.« dit-il, »pour les faire déclarer tous :« et sans perdre de temps il marche à la capitale, il arrive, il s'empare de la porte. (29 sept.). L'alarme est dans la ville; les uns veulent reconnaître l'héritier de leurs anciens rois. les autres tiennent pour le gouvernement. On craint le pillage: les citoyens les plus riches transportent leurs effets dans le châtean: le gouverneur Guest s'y retira avec quatre cents soldats de garnison. Les magistrats se rendent à la porte dont Charles-Le prévôt d'Edin-Edouard était maître. bourg, nommé Stuart, qu'on soupçonna d'être d'intelligence avec lui, paraît en sa présence, et demande d'un air éperdu ce qu'il faut faire. »Tomber à ses genoux,« lui répondit un habitant, »et le reconnaître.« sitôt proclamé dans la capitale.

Cependant on mettait dans Londres sa tête à prix. Les seigneurs de la régence, pendant l'absence du roi George, firent proclamer qu'on donnerait trente mille livres sterling à celui qui le livrerait. Cette proscription était une suite de l'acte du parlement fait à la dix-septième année du règne du roi, et d'autres actes du même parlement. La reine Ame elle-même avait été forcée de proscrire son propre frère, à qui dans les derniers temps elle aurait voula laisser sa souronne, si elle n'avait consulté que ses

sentiments. Elle avait mis sa tête à quatre mille livres, et le parlement la mit à quatre-

vingt mille,

Si une telle proscription est une maxime d'état, c'en est une bien difficile à concilier avec ces principes de modération que toutes les cours font gloire d'étaler. Le prince Charles-Édouard pouvait faire une proclamation pareille; mais il crut fortifier sa cause, et la rendre plus respectable, en opposant, quelques mois après, à ces proclamations sanguinaires, des manifestes dans lesquels il défendait à ses adhérents d'attenter à la personne du roi régnant, et d'aucun prince de la maison d'Hanovre.

D'ailleurs il ne songea qu'à profiter de cette première ardeur de sa faction, qu'il ne fallait pas laisser ralentir. A peine était-il maître de la ville d'Édinbourg, qu'il apprit qu'il pouvait donner une bataille, et il se hâta de la donner. Il sut que le général Cope s'avançait contre lui avec des troupes réglées, qu'on assemblaît les milices, qu'on formait des régiments en Angleterre, qu'on en faisant revenir de Flandre, qu'enfin il n'y avait pas un moment à perdre. Il sort d'Édinbourg sans y laisser un seul soldat, et marche avec environ trois mille montagnards vers les Anglais, qui étaient au nombre de plus de quatre mille: ils avaient deux régiments de dragons. La cavalerie du prince n'était composée que de quelques thevaux de bagage. Il ne se donna n' le

temps ni la peine de faire venir ses canons de campagne. Il savait qu'il y en avait six dans l'armée ennemie, mais rien ne l'arrêta. Il atteignit les ennemis à sept milles d'Édinbourg, à Preston-Pans. A peine est-il arrivé qu'il range son armée en bataille. de Perth et le lord George Murray commandaient l'un la gauche et l'autre la droite de l'armée, c'est-à-dire, chacun environ septou huit cents hommes. Charles-Edouard était si rempli de l'idée qu'il devait vaincre, qu'avant de charger les ennemis, il remarqua un défilé par où ils pouvaient se retirer, et il le fit occuper par cinq cents montagnards. Il engagea donc le combat, suivi d'environ deux mille einq cents hommes seulement, ne pouvant avoir ni seconde ligne, ni corps de réserve. Il tire son épée, et jetant le fourreau loin de lui: »Mes amis,« dit-il, »je ne pla remettrai dans le fourreau que quand vous serez libres et heureux.« Il était arrivé sur le champ de bataille presque aussitôt que l'ennemi: il ne lui donna pas le temps de faire des décharges d'artillerie. Toute sa troupe marche rapidement aux Anglais sans garder de rang, ayant des cornemuses pour trompettes; ils tirent a yingt pas; ils jettent aussitôt leurs fusils, mettent d'une main leurs boucliers sur leur tête; et se précipitant entre les hommes et les chevaux, ils tuent les chevaux à coups de poignards, et attaquent les hommes, le sabre à la main. (2 oct. 1745) Tout ce qui est nouveau et inattenda saisit toufours. Cette nouvelle ma-mère de combattre effraya les Anglais: la force du corps, qui n'est aujourd'hui d'au-cun avantage dans les autres batailles, était beaucoup dans celle-ci. Les Anglais plierent de tous côtés sans résistance; on en tua huit cents; le reste fuyait par l'endroit que le prince avait remarqué, et ce fut la même qu'on en fit quatorze cents prisonniers. Tout tomba au pouvoir du vainqueur; il se fit une cavalerie avec les chevaux des dragons ememis. Le général Cope fut obligé de fuir lui quinzième. La nation murmura contre lui; on l'accusa devant une cour martiale de n'avoir pas pris assez de mesures; mais il fut justifie, et il demeura constant que les véritables raisons qui avaient décide de la bataille, étaient la présence d'un prince qui inspirait à son parti une confiance audacieuse. et surtout cette manière nouvelle d'attaquer, qui étonna les Anglais. C'est un avantage qui réussit presque toujours les premières fois, et que peut-être ceux qui commandent les armées ne songent pas assez à se

Le prince Edouard, dans cette journée, ne perdit pas soixante hommes. Il ne fut embarrasse dans sa victoire que de ses prisonniers: leur nombre était presque égal à celui des vainqueurs. Il n'avait-point de places fortes; ainsi ne pouvant garder ses prisonniers, il les renvoya sur leur parole, après les avoir fait jurer de ne point porter

les armes centre lui d'une année. Il garda, seulement les blessés pour en avoir soin. Cette magnanimité devait lui faire de nou-, yeaux partisans.

Peu de jours après cette victoire, un vaisseau français et un espagnol abordèrent heureusement sur les côtes, et y apportèrent de l'argent et de nouvelles espérances: il y avait sur ces vaisseaux des officiers, irlan-, dais qui, ayant servi en France et en Espagne, étaient capables de discipliner ses troupes. Le vaisseau français lui amena, le 11, ostobre, au port de Mont-Ross, un envoyé secret du roi de France \*) qui débarqua de l'argent et des armes. Le prince, retourné, dans Edinbourg, vit bientôt après augmenter son armée jusqu'à près de six mille hommes... L'ordre s'introduisait dans ses troupes, et dans ses affaires. Il avait une cour, des officiers, des secrétaires-d'état. On lui fournissait de l'argent de plus de trente milles à la ronde. Nul ennemi ne paraissait; mais il lui fallait le château d'Édinbourg, seule place véritablement forte qui puisse servir, dans le besoin de magasin et de retraite, et tonir on respect la capitale. Le château dEdinbourg est bâti sur un roc escarpé; il a un large fossé taillé dans le roc, et des murailles de douze pieds d'épaisseur. La place,

quoique irrégulière, exige un siège régulier et surtout du gros canon. Le prince n'en avait point. Il se vit obligé de permettre à la ville de faire avec le commandant Guest un accord, par lequel la ville fournirait des vivres au château, et le château ne tirerait

point sur elle.

Ce contre-temps ne parut pas déranger sos affaires. La cour de Londres le craignait béaucoup, puisqu'elle, cherchait à de rendre odieux dans l'esprit des penples: elle lui reprochait d'être ne catholique romain, et de venir bouleverser la religion et les lois du pays. Il ne cessait de protester qu'ik respecterait la religion et les lois, et que les anglicans et les presbytériens n'auraient pas plas à craindre de lui, quoique ne catholique, que du roi George né luthérien. On ne voyait dans sa cour aucun prêtre: il n'exigeait pas même que dans les paroisses on le nommât dans les prières, et il se contentait qu'on priât en général pour le roi et la famille royale sans désigner personne.

Le roi d'Angletarre était resenu en hôte, le 11 septembre, pour s'opposer aux progrès de la révolution; la perterde la bataille de Preston-Pans l'alarma au point qu'il ne se crut pas assez fort pour résister avec les milices anglaises. Plusieurs seigneurs de-raient des régiments de milices à leurs dépens en sa faveur, et le parti wigh sustout, qui est le dominant en Angleterre, prenaît à cœur la conservation du gouvernement

qu'il avait établi, et de la famille qu'il avait mise sur le trône; mais si le prince Edouard recevait de nouveaux secours et avait de nouveaux succès, ces milices mêmes pouvaient se tourner contre le roi George. exigea d'abord un nouveau serment des milices de la ville de Londres; ce serment de sidélité portait ces propres mots: »J'abhorre, »je déteste, je rejette comme un sentiment simple cetté damnable doctrine, que des princes excommuniés par le pape penvent pêtre déposés et assassinés par leurs sujets sou quelque autre que ce soit, etc.« il ne s'agissait ni d'excommunication ni du pape dans cette affaire; et quant à l'assassinat, on ne pouvait guère en craindre d'autres que celui qui avait été solennellement proposé au prix de trente mille livres sterling. (14 sept.) On ordonna, selon l'usage pratique dans les temps de troubles, depuis Guillaume III, à tous les prêtres catholiques de sortir de Londres et de son territoire. Mais ce n'était pas les prêtres catholiques qui étaient dangereux. Ceux de cette religion ne composaient qu'une petite partie du peuple d'Angleterre. C'était la valeur du prince Édouard qui était réellement à redouter; c'était l'intrépidité d'une armée viotorieuse animée par des succès inespérés. Le roi George se crut obligé de faire revonir six mille hommes des troupes de Flandre, et d'en demander encore six mille aux

Hollandais, suivant les traités faits avec la

république.

Les états-généraux lui envoyèrent précisément les mêmes troupes qui, par la capitulation de Tournai et de Dendermonde, ne devaient servir de dix-huit mois. Elles avaient promis de ne faire aucun service, pas même dans les places les plus éloignés des frontières; et les états justifiaient cette infraction, en disant que l'Angleterre n'était point place frontière. Elles devaient mettre has les armes devant les troupes de France; mais on alléguait que ce n'était pas contre des Français qu'elles allaient combattre. Elles ne devaient passer à aucun service étranger; et on répendait qu'en effet elles n'étaient point dans un service étranger, puisqu'elles étaient aux ordres et à la solde des états-généraux.

C'est par de telles distinctions qu'on éludait la capitulation qui semblait la plus précise, mais dans laquelle on n'avait pas spécifié un cas que personne n'avait prévu.

Quoiqu'il se passât alors d'autres grands évènements, je suivrai celui de la révolution d'Angleterre, et l'ordre des matières sera préféré à l'ordre des temps qui n'en souffiira pas. Rien ne prouve mieux les allarmes que l'excès des précautions. Je ne puis m'empêcher de parler iei d'un artifice dont on se servit pour rendre la personne de Charles-Edouard odieuse dans Londres. On ât imprimer un journal imaginaire dans lequel on comparait les évènements rapportés

dans les gazzites seus le gouvernement du roi George, à ceux qu'on supposait sous la

domination d'un prince catholique.

»A présent, « disait-on, »nos gazettes nous »apprennent, tantôt qu'on a porté à la ban»que les trésors enlevés aux vaisseaux franȍais et espagnols, tantôt que nous avons rasé
»Porto-Bello, tantôt que nous avons pris.
»Louisbourg, et que nous sommes maîtres du 
«commerce. Veici ce que nos gazettes di»reat sous la domination du prétendant: Au»jourd'hui il a été proclamé dans les marchés
»de Londres par des montagnards et par des
»moines. Plusieurs maisons ont été brûlées,
»et plusieurs citoyens massacrés.«

»Le 4, la maison du Sud et la maison des

»Indes ontété changées en couvents «

»Le 20, on a mis en prison six membres, »du parlement.«

»Le 26, on a cédé trois ports d'Angleterré

yaux Français.«

»Le. 28, la loi habeas corpus a été abolie, »et on a passé un nouvel acte pour brûler

»les: hérétiques.«

»Le 29, le père Poignardini, jésuite itavlien, a été nommé garde du sceau privé.«

Gependant on suspendait en éffet, le 28 octobre, la loi kabeas corpus. C'est une loi regardée comme fondamentale en Angleterre, et comme le boulevard de la liberté de la nation. Par cette loi, le roi ne pout faire emprisonner aucun: citoyen, sans qu'il soit sistemogé dans les vingt-quatre, houres ; et

relâché sous caution, jusqu'à ce que son procès lui soit fait: ou s'il a été arrêté injuste, ment, le secrétaire d'état doit être condamné

à lui payer chèrement chaque heure.

Le roi n'a pas le droit de faire arrêter un membre du parlement, sous quelque prétexte que ce puisse être, sans le consentement de la chambre. Le parlement, dans les temps de rébellion, suspend toujours ces lois par un acte particulier, pour un certain temps, et donne pouvoir au roi de s'assurer, pendant ce temps soulement, des personnes suspectes. Il n'y eut aucun membre des deux chambres qui donnât sur lui la moindre prise. Quelques-uns, cependant étaient soupçonnés par la voix publique d'être jacobites, et il y avait des citoyens dans Londres qui étaient sourdement de ce parti; mais aucun ne voulait hasarder sa fortune et sa vie sur des espérances incertaines. La défiance et l'inquiétude tensient en suspens tous les esprits; on oraignait de se parler. C'est un crime en ce pays de boire à la santé d'un prince proscrit qui dispute la couronne, comme autrefois à Rome c'en était un sous un empereur régnant, d'avoir chez soi la statue de son compétiteur. On buyait à Londres à la santé du roi et du prince, ce qui pouvait aussi-bien signifier le roi Jacques et son fils, le prince Charles-Edpuard, que le roi George et son fils aîne, le prince de Galles. partisans secrets de la révolution se contentaient de faire imprimer des écrits, tellement

mesurés, que le parti pouvait aisément les entendre, sans que le gouvernement pût les condamner. On en distingua beaucoup de cette espèce; un entre autres par lequel on avertissait »qu'il y avait un jeune homme de »grande espérance qui était prêt à faire une »fortune considérable; qu'en peu de temps il »s'était fait plus de vingt mille livres de rente; »mais qu'il avait besoin d'amis pour s'établir »à Londres.« La liberté d'imprimer est un des privilèges dont les Anglais sont le plus jaloux. La loi ne permet pas d'attrouper le peuple et de le haranguer; mais elle permet de parler par écrit à la nation entière. Le gouvernement fit visiter toutes les imprimeries; mais n'ayant le droit d'en faire fermer aucune sans un délitionstaté, il les laissa subsister toutes.

(26 nov. 1745) La fermientation commença à se manifester dans Londres, quand on apprit que le prince Edouard s'était avancé jusqu'à Carlile, et qu'il s'était rendu maître de la ville; que ses forces augmentaient, et qu'enfin il était à Derbi dans l'Angleterre même, à trente lieues de Londres; alors il eut pour la première fois des Anglais nationaux dans ses troupes. Trois cents homines du comté de Lancastre prirent parti dans son régiment de Manchester. La renomnée, qui grossit tout, faisait son armée forte de trente mille hommes. On disait que tout le comté de Lancastre s'était déclaré. Les boutiques et la banque furent fermées un jour à Londres.

## CHAPITRE XXV.

Suite des Aventures du prince Charles - Édouard. Sa défaite, ses malhours, et ceux de son parti.,

DEPUIS le jour que le prince Edouard aborda en Ecosse, ses partisans sollicitaient des secours de France; les sollicitations redoublaient avec les progrès. Quelques Irlandais qui servaient dans les troppes françaises s'imaginerent qu'une descente en Angleterre vers Plymouth serait praticable. Le trajet est court de Calais ou de Boulogne vers les côtes. Ils ne voulaient point une flotte de vaisseaux de guerre, dont l'équipement eût consumé trop de temps, et dont l'appareil seul eût averti les escadres anglaises de s'opposer au débarquement. Ils prétendaient qu'on pourrait débarquer huit ou dix mille hommes, et du canou pendant la nuit; qu'il ne fallait que des vaisseaux marchands, et quelques corsaires pour une telle tentative; et ils assuraient que, des qu'on serait débarqué, une partie de l'An-gleterre se joindrait à l'armée de France, qui bientôt pourrait se reunir auprès de Londres avec les troupes du prince. Ils faisaient envisager enfin une révolution prempte et entière. Ils demandèrent pour chef de cette entreprise le duc de Richelieu qui, par le service rendu dans la journée de Fontenoi et par la réputation qu'il avait en Europe, était plus capable qu'un autre de conduire avec vivacité cette affaire hardie et délicate. Ils pressèrent tant, qu'on leur accorda enfin ce qu'ils demandaient. Lalli, qui depuis fut lieutenant-général, et qu' a péri d'une mort si tragique, était l'âme de l'entreprise. L'écrivain de cette histoire, qui travailla long-temps avec lui, peut assurer qu'il n'a jamais vu d'homme plus zélé, et qu'il ne maaqua à l'entreprise que la possibilité. On ne pouvait se mettre en mer vis-à-vis des escadres anglaises, et cette tentative fut regardée à Londres comme absurde.

On ne put faire passer au prince que quelques petits secours d'hommes et d'argent par la mer germanique et par l'est de l'Ecosse. Le lord Brummond, frère du due de Perth, officier au service de France, arriva heureusement avec quelques piquets et trois compagnies du régiment royal-écossais. Dès qu'il fut déharqué à Mont-Ross, il fit publier qu'il venait par ordre du roi de France secourir le prince de Galles, régent d'Ecosse, son allié, et faire la guerre au roi d'Angleterre, électeur d'Hanovre. Alors les troupes hollandaises, qui par leur capitulation ne pouvaient servir contre le roi de France, furent obligées de se conformer à tette loi de la guerre, si long-temps éludée. On les fit repasser en Hollande, tandis que la ville de Londres faissit revenir six mille Hessois à leur place. Ce besoin de troupés

étrangères était un aveu du danger que l'on courait. Le prétendant faisait répandre dans le nord et dans l'occident de l'Angleterre de nouveaux manifestes, par lesquels il invitait la nation à se joindre à lui. Il déclarait qu'il traiterait les prisonniers de guerre comme on traiterait les siens, et il renouve-lait expressément à ses partisans la défense d'attenter à la personne du roi régnant et à celle des princes de sa maison. Ces proclamations, qui paraissaient si généreuses dans un prince dont on avait mis la tête à prix, eurent une destinée que les maximes d'état peuvent seules justifier. Elles furent

brûlées par la main du bourreau.

Il était plus important et plus nécessaire de s'opposer à ses progrès, que de faire brûler ses manifestes. Les milices anglaises reprirent Édinbourg. Ces milices répandues dans le comté de Lancastre lui coupent les vivres; il faut qu'il retourne sur ses pas. Son armée était tantôt forte, tantôt faible, parce qu'il n'avait pas de quoi la retenir continuellement sous le drapeau par un payement exact. Cependant il lui restait environ huit mille hommes. A peine les prince futil informé que les ennemis étaient à six milles de lui, près des marais de Falkirck, qu'il courut les attaquer, quoiqu'ils fussent près d'une fois plus forts que lui. On se battit de la même manière et avec la même impétuosité qu'au combat de Preston-Pans. (28 jany, 1746) Ses Écossais, secondés en-

core d'un violent orage qui donnait au visage des Anglais, les mirent d'abord en désordre; mais bientôt après ils furent rompus eux-mêmes par leur propre impétuosité. Six piquets de troupes françaises les couvrirent, soutinrent le combat, et leur donnèrent le temps de se rallier. Le prince Edouard disait toujours que s'il avait eu seulement trois mille hommes de troupes réglées, il se serait rendu maître de toute l'Angleterre.

Les dragons anglais commençèrent la fuite, et toute l'armée anglaise suivit, sans que les généraux et les officiers pussent arrêter les soldats. Ils regagnèrent leur camp à l'entrée de la nuit. Ce camp était retranché et

presque entouré de marais.

Le prince, demeuré maître du champ de bataille, prit à l'instant le parti d'aller les attaquer dans leur camp, malgré l'orage qui redoublait avec violence. Les montagnards perdirent quelque temps à chercher dans l'obscurité leurs fusils, qu'ils avaient jetes dans l'action, suivant leur coutume. Le prince se met donc en marche avec eux pour livrer un second combat; il pénètre jusqu'au camp ennemi, l'épée à la main; la terreur s'y répandit, et les troupes anglaises deux fois battues en un jour, quoique avec peu de perte. s'enfuirent à Edinbourg. Ils n'eurent pas six cents hommes de tués dans cette journée, mais ils laissèrent leurs tentes et leurs équipages au pouvoir du vainqueur. Ces victoires faisaient beaucoup pour la gloire du

prince, mais peu encore pour ses intérêts. Le duc de Cumberland marchait en Écosse; il arriva à Editibourg le 10 février. Le prince Edouard fut obligé de lever le siège du château de Sterling. L'hiver était rude: les subsistances manquaient. Sa plus grande ressource était dans quelques partis qui erraient tantôt vers Inverness, et tantôt vers Aberdeen, pour recueillir le peu de troupes et d'argent qu'on hasardait de lui faire passer de France. La plupart de ces vaisseaux étaient observés et pris par les Anglais. Trois compagnies du régiment de Fitz-James aborderent heureusement. Lorsque quelque petit vaisseau abordait, il était reçu avec des acclamations de joie; les femmes couraient audevant; elles menaient par la bride les chévaux des officiers. On faïsait valoir les moindres secours, comme des renforts con-sidérables; mais l'armée du prince Edouard n'en était pas moins pressée par le duc de Cumberland. Elle était retirée dans Inverness', et tout le pays n'était pas pour lui. (23 avril 1746) Le duc de Cumberland passe enfin la rivière de Spey, et marche vers Inverness; il fallut en venir à une bataille décisive.

Le prince avait à peu près le même nonbre de troupes qu'à la journée de Falkirck. Le duc de Cumberland avait quinze bataillons et neuf escadrons avec un corps de montagnards. L'avantage du nombre était toujours nécessairement du côté des Anglais

ils avaient de la cavalerie, et une artillerie bien servie, ce qui leur donnait une trèsgrande supériorité; enfin ils étaient accoutamés à la manière de combattre des montagnards, qui ne les étonnait plus. Ils avaient à réparer, aux yeux du duc de Cumberland, la honte de leurs défaites passées. Les deux armées furent en présence, le 27 avril 1746. à deux heures après midi, dans un lieu nommé Culloden. Les montagnards ne firent point leur attaque ordinaire qui était si redoutable. La bataille fut entièrement perdue, et le prince, legèrement, blessé, fut entraîne dans la fuite la plus précipitée. Les lieux, les temps font l'importance de l'action. On a vu dans cette guerre, en Allemagne, en Italie et en Flandre, des batailles de près de cent mille hommes qui n'ont pas cu de grandes suites; mais à Culloden, une action entre onze mille hommes d'un côté, et sept à huit mille de l'autre, décida du sort de trois royaumes. Il n'y eut pas dans ce combat neuf cents hommes de tués parmi les rebelles; car c'est ainsi que leur mal-heur les a fait nommer en Ecosse même. On ne leur fit que trois cent vingt prison-Tout s'enfuit du côté d'Inverness, es y fut poursuivi par les vainqueurs. Le prince. accompagné d'une centaine d'officiers, fut obligé de se jeter dans une rivière à trois milles d'Inverness, et de la passer à la nage. Quand il eut gagné l'autre bord, il vit de loin les flammes, au milieu desquelles périssaient cinq on six vents montagnards dans une grange à laquelle le valuqueur avait misté feu, et il entendit leurs cris.

The y avait plusieurs femmes dans son armée, une entre autres, nonunce madame de Séford, qui avait combattu à la tête des troupes de montagnards qu'elle avait amenées; elle échappa à la poursuite; quatre autres furent prises. Tous les officiers français furent faits prisonniers de guerre; et celui qui faisant la fonction de ministre de Prance auprès du prince Edouard; se rendit prisonnier dans inverness. Les Anglais neurent que cinquante hommés de tués et deux cent cinquante nouf de blessés dans cette affaire dédicive.

Le due de Cumberland fit distribuer cinq mille livres sterling (environ cent quinzo mille livres de France) aux soldats: c'était un argent qu'il avait reçue du maire de Londres; il avait ete fourni par quelques choyens qui ne l'avaient donné qu'à cette condition. Cette singularité prouvait encore que le parti le plus riche devait être victorieux. On ne donna pas un moment de relâche aux vainous; on les poursuivit partout. Les simples soldats se retiraient aisement dans leurs montagnes et dans leurs déserts. Les officiers se sauvaient avec plus de peine; les uns étaient trahis et livrés y les autres se rendaient eux-mêmes dans l'espérance du pardon. " Le prince Edouard, Sullivan, Sheril dan, et quelques uns de ses adhérents, se retirecent d'abord dans les ruines du fert Anguste, dont il fallut bleatût sortir. A mesure qu'il s'éloignait, il voyait diminuer le nome bre de ses amis. La division se mettait parmi enx, et ils se reprochaient l'un à l'autre leurs malheurs; ils s'aignissaient dans leurs contestations sur les partis qu'il fallait prendre; plusieurs se retirérent; il ne lui resta que Sheridan et Sullivan qui l'avaient suivi quand il partit de France.

 Il marcha avec oux cinq jours et cinq mits. sans presque prendre un moment de repos. et manquant souvent de nourriture. Sea ennemis le suivaient à la piste. Tous les environs étaient remplis de soldats qui le cherchaient,. et le prix mis à sa tête redoublait leur diligence. Les horreurs dedeprt qu'il éprognait étaient en tout sembables à celles où fut reduit son grand-oncie, Charles II, après la bataille de Worcester, aussir funtete que celle de Culloden. Il n'y a pas d'exemple sur la terre d'une suite de calamités aussi singulières et aussi horribles que celles qui avaient affligé toute sa maison. Il était ne dans l'exil. et al n'en était sorti que pour trainer, appès des victoires. ses partisans sur l'échafaud, et pour erner dana des montagness. Som père , chassé hu berceau du palais des rois et de sa patrie, dont il avait été reconnu l'héritier légitime, avait fait comme lui des tentatives qui n'avaient abouti qu'au supplice de ses partieuss. Tout ce long amas d'infortunes uniques se presentait saus cesse au cour du prince . es

et il no perdait pas l'espérance. Il mercheit à pied, sans appareil à sa bleasure, sans aueun secours, à travers ses ennemia: il arriva enfin dans un petit port nommé Arizaig.

à l'occident septentrional de l'Ecesse.

La fortune sembla vouloir alors le consoler. Deux armateurs de Nantes faisaient voile vers cet endroit, et lui apportaient de l'argent, des hommes et des vivres : mais avant qu'ils abordassent, les recherches continuelles qu'on faisait de sa personne l'obligerest de partir du seul endroit où il pouvait alors trouver sa sûreté; et à peine fut-il à quelques milles de ce port, qu'il apprit que ces deux vaisseaux avaient aborde, et qu'ils s'en étaient retournés. Ce contre-temps aggravait encore son infortune. Il fallait toujours fuir et se cacher. Onel, un de ses partisans irlandais au service d'Espagne, qui le joignit dans ces cruelles conjonctures, lui dit qu'il pouvait trouver une retraite assurée dans une petite île voisine, nommée Stornai, la dernière qui est au nord-ouest de l'Ecosse. Ils s'embarquerent dans un bateau de pecheurs ils arrivent dans cet asile mais à peine sont-ils sur le rivage, qu'ils apprennent qu'un détachement de l'armée du duc de Cumberland: est dans l'île. Le prince et ses amis furent obligés de passer la nuit dans un marais pour se dérober à une poursuite si apiniâtre... Ils. hasardérent au point du jour de rentrer dans leur petite barque, et de se pemettre en mer sans provisions et sans savoir quelle route tenir. A peine carent fis vogué deux milles qu'ils farent entourés de raisseaux ennemis.

Il n'y avait plus de salut qu'en échouent entre des rochers sur le rivage d'une petite the déserte et presque inabordable. Ce qui, en d'autres temps, cut été regardé comme une des plus cruelles infortunes, fut pour oux leur unique ressource. Ile cachèrent lour barque derrière un rocher, et attendirent dans ce désert que les vaisseaux anglais fastent éloignés, ou que la mort vint finir tant de désastres. Il ne restait au prince, à ses amis et aux matelets, qu'un pen de aude-vie pour soutenir leur vie malheureuse. On trouva par hasard quelques poissons secs que des pécheurs, poussés par la tempête, avaient laissés sur le rivage. On rama d'île on ile quand les vaisseaux ennemis ne parusent plus. Le prince aborde dans cette même lle de Wist où il était venu prendre terre Jorsqu'il arriva de Erance. Il y trouve un peu de secours et de septes; mais cette le-gère consolation ne dura guere, Désimilies du duce de Cumberland arrivèrent au shout de trois jours dans ce nouvel asile. La mort on la captivité paraissait inévitable.

Le prince avec set deux compagnons se cacha trois jours et trois nuits dans une caverne. Il fut encoré trop heureux de se rembarquer, et de fair dans une autre fle, déserte, où il restà huit jours avec quelques provisions d'eau-de-vie, de pain d'orge et de

poisson sals. On ne pouvait sortie de ce désert et régagner l'Écosse qu'en risquant de tomber entre les mains des Auglais qui bordaient le rivage; mais il fallait ou péris

par la faim, ou prendre ce parti.

Ils se remettent donc en mer, et ils abordent pendant la mait. Ils erraient sur le rivage, n'ayant pour habits que des lambeaux déchirés de vêtements à l'usage des montes gaards. Ils rencontrèrent au point du jour une demoiselle à cheral, suivie d'un jeune domestique. Ils hasardèrent de lui parles. Cette demoiselle était de la maison de Male donall attachée aux Stuart. Le prince, qui L'avait vue dans le temps de ses succès, la reconnut, et s'en fit reconnaître. Elle se jeta à, ses pieds: le prince, ses amis et elle fordaient en larmes, et les pleurs que mademois selle de Macdonall versait dans cette entrevum si singulière et si touchante, redoublaient par le danger où elle voyait le prince. On ne pouvait faire un pas sans risquer, d'être pria Elle conseilla au prince de se cacher dans une caverne qu'elle lui indiqua au pied diune montagne, près de la cabane, d'un montagnard connu d'elle et affidé; et elle promit de venir le prendre dans cette retraite, ou de lui envoyer quelque personne sûre qui se chargerait de le conduire

Le prince s'enfança donc enqure dans une caverna avec ses fidèles compagnons. Le paysan montagnard leur fournit un peu de fanne d'orge détrempée dans de l'ean; mais

ils perdirent toute esperance, lorsque, ayant passe deux jours dans ce lieu affreux; personne ne vint à leur secours. Tous les environs étaient garnis de milices. Il ne restait plus de vivres à ces fugitifs. Une maladie cruelle affaiblissait le prince: son corps était couvert de boutons ulcerés. Cet état, ce qu'il avait souffert, et tout ce qu'il avait à craindre, metraient le comble à cet excès des plus horribles misères que la nature humaine puisse éprouver; mais il n'était pas au bout.

Mademoiselle de Macdonall envoie enfin un exprès dans la caverne; et eet exprès deur apprend que la retraite dans le contiment est impossible; qu'il faut fuir encore dans une petite ile nommée Benbecula, et sy réfugier dans la maison d'un pauvre gentithomme qu'on leur indique; que mademoiselle de Macdonall s'y trouvera, et que la on verra les arrangements qu'on pourra prendre pour leur sûreté. La même barque qui les avait portés au continent, les transporte donc dans cette île. Als marchent vers la maison de ce gentilhomme. Mademoiselle de Macdonall's'embarque à quelques milles de la pour les aller trouver. Mais ils sont à peine arrivés dans l'île, qu'ils apprennent que le gentilhomme chez lequel ils comptaient trouver un asile, avait été enlevé la nuit avec toute sa famille. Le prince et ser amis su cachient encore dans des marais. Onci enfin va à la décenverse. Il recontra

mademoiselle de Makdonall dans une chaumière. Elle lui dit qu'elle pouvait sauver le prince en lui donnant des habits de servante qu'elle avait apportés avec elle, mais qu'elle ne pouvait sauver que lui, qu'une seule personne de plus serait suspecte. Ces deux hommes n'hésitèrent pas à préférer son salut au leur. Ils se séparèrent en pleurant. Charles-Édonard prit des habits de servante, et suivit, sous le nom de Betti, mademoiselle Makdonall. Les dangers ne cessèrent pas malgré ce déguisement. Cette demoiselle et le prince déguisé se réfugièrent d'abord dans l'île de Shie, à l'occident de l'Écosse.

Ils étaient dans la maison d'un gentilhomme, lorsque cette maison est tout à coup investie par les milices ennemies. Le prince ouvre lui-même la porte aux soldats. Il eut le bonheur de n'être pas reconnu; mais bientôt après on sut dans l'île qu'il était dans ce château. Alors il fallut se séparer de mademoiselle de Makdonall, et s'abandonner seul à sa destinée. Il marcha dix milles, suivi d'un simple batelier. Enfin, pressé de la faim et prêt à sucçomber, il se hasarda d'entrer dans une maison dont il savait bien que le maître n'était pas de son parti. »de votre roi, « lui dit-il, »vient vous deman-»der du pain et un habit. Je sais que vous Ȑtes mon ennemi; mais je vous crois assez »de vertu pour ne pas abuser de ma con-»fiance et de mon malheur. Prenez les mi-»scrables vêtements qui me couvrent, gar-Voltaire Tom. 1X.

»dez-les; vous pourrez me les apporter un »jour dans le palais des rois de la Grande-»Bretagne.« Le gentilhomme auquel il s'adressait fut touché, comme il devait l'être. Il s'empressa de le secourir, autant que la pauvreté de ce pays peut le permettre, et

lui garda le secret.

De cette île il regagna encore l'Ecosse, et se rendit dans la tribu de Morar qui lui était affectionnée; il erra ensuite dans le Lockaber, dans le Badenock. Ce fut la qu'il apprit qu'on avait arrêté mademoiselle de Makdonall, sa bienfaitrice, et presque tous ceux qui l'avaient reçu. Il vit la liste de tous ses partisans condamnés par contumace. C'est ce qu'on appelle en Angleterre un acte d'atteinder. Il était toujours en danger luimême; et les seules nouvelles qui lui venaient étaient celles de la prison de ses serviteurs dont on préparait la mort.

Le bruit se répandit alors en France que ce prince était au pouvoir de ses ennemis. Ses agents de Versailles effrayés, supplièrent le roi de permettre qu'au moins on fit écrire en sa faveur. Il y avait en France plusieurs prisonniers de guerre anglais; et les partisans du prétendant s'imaginèrent que cette considération pourrait retenir la vengeance de la cour d'Angleterre, et prévenir l'effusion du sang qu'on s'attendait à voir verser sur les échafauds. Le marquis d'Argenson, alors ministre des affaires étrangères, et frère du secrétaire de la guerre, s'adressa à l'am-

bassadeur des Provinces-Unies, M. Van-Hoëy, comme à un médiateur. Ces deux ministres se ressemblaient en un point qui les rendait différents de presque tous les hommes d'état; c'est qu'ils mettaient toujours de la franchise et de l'humanité où les autres n'em-

ploient guère que la politique.

L'ambassadeur Van-Hoëy écrivit donc une longue lettre au duc de Neucastle, secrétaire d'état d'Angleterre. »Puissiez-vous,« lui disait-il, »bannir cet art pernicieux que la discorde a enfanté pour exciter les hommes »a se détruire mutuellement: misérable poli-vique qui substitue la vengeance, la haine, »la méñance, l'avidité, aux préceptes divins de la gloire des rois et du salut des »peuples! «

Cette exhortation semblait être, pour la substance et pour les expressions, d'un autre temps que le nôtre: on la qualifia d'homélie: elle choqua le roi d'Angleterre au lieu de l'adoucir. Il fit porter ses plaintes aux étatsgénéraux de ce que leur ambassadeur avait osé lui envoyer des remontrances d'un roi ennemi, sur la conduite qu'il avait à tenir envers des sujets rebelles. Le duc de Neucastle écrivit que c'était un procédé inouï. Les étatsgénéraux réprimandèrent vivement leur ambassadeur, et lui ordonnèrent de faire excuse au duc de Neucastle, et de réparer sa faute. L'ambassadeur, convaincu qu'il n'en avait point faite, obéit, et écrivit que »s'il avait »manqué, c'était un malheur inséparable de

wla condition humaine.« Il pouvait avoir manqué aux lois de la politique, mais non à celles de l'humanité. Le ministère anglais et les états-généraux devaient savoir combien le roit de France était en droit d'interceder pour les Ecossais; ils devaient savoir que quand Louis XIII eut pnis La Rochelle, secourue en vain par les armées navales du roi d'Angleterre Jacques I-r, ce roi envoya le chevalier Montaigu au roi de France, pour le prier de faire grâce aux Rochelois rebelles, et Louis XIII eut égard à cette prière. Le ministère anglais n'eut pas la même clémence.

Il commença par tâcher de rendre le prince Charles-Édouard méprisable aux yeux du peuple, parce qu'il avait été terrible. On fit porter publiquement dans Édinbourg les drapeaux pris à la journée de Culloden; le bourreau portait celui du prince; les autres étaient entre les mains des ramoneurs de cheminée, et le bourreau les brûla tous dans la place publique. Cette farce était le prélude des

tragédies sanglantes qui suivirent.

On commença, le 10 auguste 1746, par exécuter dix-sept officiers. Le plus considérable était le colonel du régiment de Manchester, nommé Tounley; il fut traîné avec huit officiers, sur la claie au lieu du supplice, dans la plaine de Kennington près de Londres; et après qu'on les eut pendus, on leur arracha le cœur dont on leur battit les joues, et on mit leurs membres en quartiers.

Ce supplice est un reste d'une ancienne barbarie. On arrachait le cœur autrefois aux criminels condamnés, quand ils respiraient encore. On ne fait aujourd'hui cette exécution que quand ils sont étranglés. Leur mort est moins cruelle, et l'appareil sanguinaire qu'on y ajouté; sert à effrayer la multitude. Il n'y eut aucun d'eux qui ne protestât, avant de mourir, qu'il périssait pour une juste cause, et qui n'excitât le peuple à combattre pour elle. Deux jours après, trois pairs' écossais furent condamnés à perdre la tête.

On sait qu'en Angleterre les lois ne considérent comme nobles que les lords, c'est-à-dire, les pairs. Ils sont jugés, pour crime de haute trahison, d'une autre manière que le reste de la nation. On choisit, pour présider à leur jugement, un pair à qui on donne le titre de grand-stuard du royaume. Ce nom répond'à peu près à celui de grand-sénéchal. Les pairs de la Grande-Bretagne reçoivent alors ses ordres. Il les convoque dans la grand'salle de Westminster par des lettres scellées de son sceau, et écrites en latin. Il faut qu'il ait au moins douze pairs avec lui pour prononcer l'arrêt. Les séances ses tiennent avec grand appareil; il s'assied sons un dais; le clerc de la couronne délivre sa commission à un roi d'armes, qui la lui présente à genoux: six massiers l'accompagnent toujours, et sont aux portières de sea tarresse quand ill se rend à la salle et

quand il en sort, et il a cent guinées par jour pendant l'instruction du procès. Quand les pairs accusés sont amenés devant lui et devant les pairs leurs juges, un sergent d'armes crie trois fois oyez en ancienne langue française. Un huissier porte devant l'accusé une hache dont le tranchant est tourné vers le grand-stuard; et quand l'arrêt de mort est prononcé, on tourne alors la hache vers

le coupable.

(12 aug. 1746) Ce fut avec ces cérémonies lugubres qu'on amena à Westminster les trois lords Balmerino, Kilmarnock, Cromarty. Le chancelier faisait les fonctions de stuard: ils furent tous trois convaincus d'avoir porté les armes pour le prétendant, et condamnés à être pendus et écartelés selon la loi. Le grand-stuard, qui leur prononça l'arrêt, leur annonça en même temps que le roi, en vertu de la prérogative de sa couronne, changeait ce supplice en celui de perdre la tête. L'épouse du lord Cromarty, qui avait huit enfants, et qui était enceinte du penvième, alla avec toute sa famille se jeter aux pieds du roi, et obtint la grâce de son mari.

(29 aug.) Les deux autres furent exécutés. Hilmarnock, monté sur l'échafaud, sembla témoigner du repentir. Balmerino y porta une intrépidité inébranlable. Il youlut mourir dans le même habit uniforme sous lequel il avait combattu. Le gouverneur de la Tour ayant crié, selon l'usage: » Yive le roi » George! « Balmerino : répondit hautements.

»Vivent le roi Jacques et son digne fils!«
Il brava la mort comme il avait bravé ses

juges.

On voyait presque tous les jours des exécutions; on remplissait les prisons d'accusés. Un secrétaire du prince Édouard, nommé Murray, racheta sa vie en découvrant au gouvernement des secrets qui firent connaître. au roi le danger qu'il avait couru. Il fit voir qu'il y avait en effet dans Londres et dans les provinces un parti caché, et que ce parti avait fourni d'assez grandes sommes d'argent. Mais, soit que ces aveux ne fus-sent pas assez circonstanciés, soit plutôt que le gouvernement craignit d'irriter la nation par des recherches odieuses, on se contenta de poursuivre ceux qui avaient une part évidente à la rébellion. Dix furent exécutés à York, dix à Carlile, quarante-sept à Londres: au mois de novembre, on fit tirer au sort des soldats et des bas-officiers, dont le vingtième subit la mort, et le reste fut trans-. porté dans les colonies. On fit mourir encore. au même mois, soixante et dix personnes à Penrith, à Brumpton et à York, dix à Carlile, neuf à Londres. Un prêtre anglican, qui avait eu l'imprudence de demander au prince Edouard l'évêché de Carlile, tandis que ce prince était en possession de cette ville, y fut mené à la potence en habits pontificaux: il harangua fortement le peuple en faveur de la famille du roi Jacques, et il pria Dieu pour tous ceux qui périssaient comme lui dans cette querelle.

Celui dont le sort parut le plus à plaindre fut le lord Devenwater. Son frère aîné aveit eu la tête tranchée à Londres, en 1715, pour avoir combattu dans la même cause; ce fut lui qui voulut que son fils, encore enfant, montat sur l'échafaud, et qui lui dit: »Soyez couvert de mon sang, et apprenez à mourir pour vos rois.« Son frère puine qui, s'étant échappé alors, alla servir en France, avait été enveloppé dans la condamnation de son frère aîné. Il repassa en Angleterre des qu'il sut qu'il pouvait être utile au prince Edouard; mais le vaisseau sur lequel il s'était embarqué avec son fils et plusieurs officiers, des armes et de l'argent, fut pris par les Anglais. Il subit la même mort que son frère, et avec la même fermeté, en disant que le roi de France aurait soin de son fils. Ce jeune gentilhomme, qui n'était point né sujet du roi d'Angleterre, fut relâché, et revint en France, où le roi exé-cuta en effet ce que son père s'était promis en lui donnant une pension à lui et à sa

Le dernier pair qui mourut par la main da bourreau sut le lord Lovat, âgé de quatre-vingts ans; c'était lui qui avait été le premier moteur de l'entreprise. Il en avait jeté les fondements dès l'amée 1740; les principaux mécontents s'étaient assemblés se-crètement chez lui; il devait faire soulever

les clans, en 1743, lorsque le prince Charles-Edouard s'embarqua. Il employa, autant qu'il le put, les subterfuges des lois à défendre un reste de vie qu'il perdit enfin sur l'échafaud: mais il mourut avec autant de grandeur d'âme qu'il avait mis dans sa conduite de finesse et d'art; il prononça tout haut ce vers d'Horace avant de recevoir le coup:

## Dulce et decorum est pro patrid mori.

Ce qu'il y eut de plus étrange, et ce qu'on ne peut guere voir qu'en Angleterre, c'est qu'un jeune étudiant d'Oxford, nommé Painter, dévoué au parti jacobite, et enivré de ce fanatisme qui produit tant de choses extraordinaires dans les imaginations ardentes, demanda à mourir à la place du vieillard condamné. Il fit les plus pressantes instances qu'on n'eut garde d'écouter. Ce jeune homme ne connaissait point Lovat; mais il savait qu'il avait été le chef de la conspiration, et le regardait comme un homme respectable et nécessaire.

Le gouvernement joignit aux vengeances du passé des précautions pour l'avenir; il établit un corps de milice subsistant vers les frontières d'Ecosse. On dépouilla tous les seigneurs écossais de leurs droits de juridiction qui leur attachait leurs tribus: et les chefs qui étaient demeurés fidèles furent in-



demnisés par des pensions et par d'autres

avantages.

Dans les inquiétudes où l'on était en France sur la destinée du prince Edouard, on avait fait partir, des le mois de juin, deux petites frégates, qui abordèrent heureusement sur la côte occidentale d'Ecosse, où ce prince était descendu quand il commença cette entreprise malheureuse. On le chercha inutilement dans ce pays et dans plusieurs îles voisines de la côte du Lockaber. Enfin, le 20 septembre, le prince arriva par des chemins détournés, et au travers de mille périls, au lieu où il était attendu. Ce qui est étrange, et ce qui prouve bien que les cœurs étaient à lui, c'est que les Anglais ne furent avertis ni du débarquement, ni du séjour, ni du départ de ces deux vaisseaux. Ils ramenerent le prince jusqu'à la vue de Brest; mais ils trouverent vis-à-vis le port une escadre anglaise. On retourna alors en haute mer, et on revint ensuite vers les côtes de Bretagne, du côté de Morlaix. Une autre flotte anglaise s'y trouve encore; on hasarda de passer à travers les vaisseaux ennemis; et enfin le prince, après tant de malheurs et de dangers, arriva, le 10 octobre 1746, au port de Saint-Paul-de-Léon, avec quelques-uns de ses partisans échappes comme lui à la recherche des vainqueurs. Voilà où aboutit une aventure qui cût réussi dans les temps de la chevalerie, mais qui ne pouvait avoir de succès dans un

temps ou la discipline militaire, l'artillerie, et surtout l'argent, décident de tout à la

longue.

Pendant que le prince Edouard avait erré dans les montagnes et dans les îles d'Ecosse, et que les échafauds étaient dressés de tous côtés pour ses partisans, son vainqueur, le duc de Cumberland, avait été reçu à Londres en triomphe; le parlement lui assigna vingt-cinq mille pièces de rente, c'est-à-dire environ cinq cent cinquante mille livres, monnaie de France, outre ce qu'il avait déjà. La nation anglaise fait elle-même ce que font ailleurs les souverains.

Le prince Edouard ne fut pas alors au terme de ses calamités; car étant réfugié en France, et se voyant obligé à la fin d'en sortir pour satisfaire les Anglais, qui l'exigerent dans le traité de paix, son courage aigri par tant de secousses ne voulut pas plier sous la nécessité. Il résista aux remontrances, aux prières, aux ordres, prétendant qu'on devait lui tenir la parole de ne les pas abandonner. On se crut obligé de se saisir de sa personne. Il fut arrêté, garrotté, mis en prison, conduit hors de France; ce fut là le dernier coup dont la destinée accabla une génération de rois pendant trois cents années.

Charles-Edouard depuis ce temps se cacha au reste de la terre. Que les hommes privés, qui se plaignent de leurs petites inforet d'autre signalèrent cette journée. Le roi de France la rendit célèbre par le discours qu'il tint au général Ligonier, qu'on lui amena prisonnier: »Ne vaudrait-il pas mieux,« lui dit-il, »songer sérieusement à la paix que »de faire périr tant de braves gens?«

Cet officier général des troupes anglaises était né son sujet; il le fit manger à sa table; et des Écossais, officiers au service de France, avaient péri par le dernier supplice en Angleterre, dans l'infortune du prince Charles-Edouard.

En vain à chaque victoire, à chaque conquête, Louis XV offrait toujours la paix; il ne fut jamais écouté. Les alliés comptaient sur le secours des Russes, sur des succès en Italie, sur le changement de gouvernement en Hollande, qui devait enfanter des armées, sur les cercles de l'Empire, sur la supériorité des flottes anglaises, qui menaçaient toujours les possessions de la France en Amérique et en Asie.

Il fallait, à Louis XV un fruit de la victoire: on mit le siège devant Berg-op-Zoom, place réputée imprenable, moins par l'art de Cohorn qui l'avait fortifiée, que par un bras de mer formé par l'Escaut derrière la ville. Outre ces défenses, outre une nombreuse garnison, il y avait des lignes auprès des fortifications, et dans ces lignes un corps de troupes qui pouvait à tout moment secourir la place.

De tous les sièges qu'on a jamais faits,

glé: mais l'animosité contre la cour de France allait si loin, les anciennes défiances étaient si invétérées, qu'un député des états, en représentant le stathouder aux états-généraux, le jour de l'installation, avait dit dans son discours »que la république avait, besoin »d'un chef contre un voisin ambitieux et »perfide, qui se jouait de la foi des traités. « Paroles étranges, pendant qu'en traitait encore, et dont Louis XV ne se vengea qu'en nabusant point de ses victoires, ce qui doit paraître encore plus surprenant.

Cette aigreur violente était entretenne dans tous les esprits de la cour de Vienne, tou-jours indignée qu'on eût voulu dépouiller Marie-Thérèse de l'héritage de ses pères, malgré la foi des traités: on s'en repentait, mais les alliés n'étaient pas satisfaits d'un repentir. La cour de Londres, pendant les conférences, de Bréda renuait l'Europe pour faire de nouveaux ennemis à Louis XV.

Ensin le ministère de George II sit pay raître dans le fond du nord un secours formidable. L'impératrice des Russes, Elisabeth Pétrowna, fille du czar Pierre, sit marcher cinquante mille hommes en Livonic, et promit d'équiper cinquante galères. Cet armement devait se porter partout où voudrait le roi d'Angleterre, moyennant cent mille livres sterling seulement. Il en coûtait quatre sois autant pour les dix-huit mille Hanovriens qui servaient dans l'armée anglaise. Ce, traité, entamé long-temps auparavant, ne put être conclu que le mois de

juin 1747.

Il n'y a point d'exemple d'un si grand secours venu de si loin, et rien ne prouvait mieux que le czar Pierre-le-Grand, en changeant tout dans ses vastes états, avait préparé de grands changements dans l'Europe. Mais pendant qu'on soulevait ainsi les extrémités de la terre, le roi de France avançait ses conquêtes: la Flandre hollandaise fut prise aussi rapidement que les autres places l'avaient été; le grand objet du maréchal de Saxe était toujours de prendre Mastricht. Ce n'est pas une de ces places qu'on puisse prendre aisément après des victoires, comme presque toutes les villes d'Italie. Après la prise de Mastricht on allait à Nimègue, et il était probable qu'alors les Hollandais auraient demandé la paix avant qu'un Russe cut pu paraître pour les seconrir; mais on ne pouvait assiéger Mastricht qu'en donnant une grande bataille, et en la gagnant complètement.

Le roi était à la tête de son armée, et les alliés étaient campés entre lui et la ville. Le duc de Cumberland les commandait encore. Le maréchal Bathiani conduisait les Autrichiens; le prince de Waldeck, les Hol-

landais.

(2 juill. 1747) Le roi voulut la bataille, le maréchal de Saxe la prépara; l'évènement fut le même qu'à la journée de Liège. Les Français furent vainqueurs, et les alliés

ne furent pas mis dans une déroute assez complète, pour que le grand objet du siège de Mastricht pût être rempli. Ils se retirèrent sous cette ville sprès avoir été vaincus, et laissèrent à Louis XV, avec la gloire d'une seconde victoire, l'entière liberté de toutes ses opérations dans le Brabant hol-Les Anglais furent encore dans cette bataille ceux qui firent la plus brave résistance. Le maréchal de Saxe chargea lui-même à la tête de quelques brigades. Les Français perdirent le comte de Bavière. frère naturel de l'empereur Charles VII; le marquis de Froulai, maréchal-de-camp, jeune homme qui donnait les plus grandes espérances; le colonel Dillon, nom célèbre dans les troupes irlandaises; le brigadier d'Erlach; excellent officier; le marquis d'Autichamp; le comte d'Aubeterre, frère de celui qui avait été tué au siège de Bruxelles: le nom-bre des morts fut considérable. Le marquis de Bonac, fils d'un homme qui s'était acquis une grande réputation dans ses ambassades, y perdit une jambe; le jeune marquis de Ségur eut un bras emporté: il avait été long-temps sur le point de mourir des blessures qu'il avait reçues auparavant; et à peine était-il guéri, que ce nouveau coup le mit encore en danger de mort. Le roi dit au comte de Ségur, son père: »Votre sfils méritait d'être invulnérable.« La perte fut à peu près égale des deux côtés. Cinq à six mille hommes tués ou blessés de part

change aux ennemis. Il était à la fois né-cessaire de les tromper et de laisser igno-rer son secret à ses propres troupes. Les marches devaient être tellement combinées, que chaque marche abusat l'ennemi, et que toutes, reussissent à point nomme. MM. de Crémille et de Béauteville, qui connaissaient un projet forme, l'année précédente, saient un projet forme, l'année precedente, pour surprendré quelques quartiers, propo-gérent, au maréchal de Saxe de s'en servir pour l'envahissement de Mastricht. A peine avaient ils commencé dé lui en tracer le plan, que le maréchal le saisit, et l'acheva. (5 ayril 1748) On fait d'abord croire aux ennemis qu'on en veut à Bréda. Le maréchal ve lui-même conduire un grand, convoi chal ya ku-même conduire un grand, convoi a Berg, op-Zoom, a la tete de vingt-cinq mile hommes, et semble fourner le dos a Mastricht. Une autre division marche en même temps à Tirlemont, sur le chemin de Liege; une autre est à Tongres, une autre menace Luxembourg, et toutes enfin mar-chent vers Mastricht, à droite et à gauche de la Meuse.

conps, ne voient le dessein du marechal que quand il n'est plus temps de sy opposer. La ville se trouve investie des deux côtes de la rivière; nul secours n'y peut plus entrer. Les ennemis, au nombre de près de quare-vingt mille hommes, sont à Mazeick, à Ru-remonde. Le duc de Cumberland ne peut si remonde. Le duc de Cumberland ne peut

plus qu'être temoin de la prise de Mastricht.

Pour arrêter cette supériorité constante des Français, les Autrichiens, les Anglais et les Hollandais, attendaient trente-cinq mille Russes, au lieu de cinquante mille, sur lesquels ils avaient d'abord compté. Ce secours venu de si loin arrivait enfin. Les Russes étaient déjà dans la Franconie. C'étaient des hommes infatigables, formés à la plus grande discipline. Ils couchaient en plein champ, couverts d'un simple manteau, et souvent sur la neige. La plus sauvage nourriture leur suffisait. Il ny avait pas quatre malades alors par régiment dans leur armée; ce qui pouvait rendre ce secours plus important, c'est que les Russes ne dé-sertent jamais. Leur religion, différente de toutes les communions latines, leur langue qui n'a aucun rapport avec les autres; leur aversion pour les étrangers, rendent inconnue parmi eux la désertion qui est si fré, quente ailleurs. Enfin c'était cette même nation qui avait vaincu les Turcs et les Suédois; mais les soldats Russes devenus si bons manquaient alors d'officiers. Les nationaux savaient obéir, mais leurs capitaines ne savaient pas commander; et ils navaient plus ni un Munick, ni un Lasci, ni un Keith, ni un Lovendhal à leur tête.

Tandis que le maréchal de Saxe assiègeait Mastricht, les alliés mettaient toute l'Europe en mouvement. On allait recommencer vivement la guerre en Italie, et les Anglais avaient attaqué les possessions de la France en Amérique et en Asie. Il faut voir les grandes choses qu'ils faisaient alors, avec peu de moyens, dans l'ancien et le Nouveau-Monde.

## CHAPITRE XXVII.

Voyage de l'amirat Anson autour du globe.

La France ni l'Espagne ne peuventêtre en guerre avec l'Angléterre, que cette secousse donnée à l'Europe ne se fasse sentir aux extrémités du monde. Si l'industrie et l'audace de nos nations modernes ont un avantage sur le reste de la terre et sur toute l'antiquité, c'est par nos expéditions maritimes. On n'est pas assez étonné peut-être de voir sortir des ports de quelques petités provinces, inconnues autrefois aux anciennes nations civilisées, des flottes dont un seul vaisseau eût détruit tous les navires des anciens Grecs et des Romains. D'un côté, ces flottes vont au-delà du Gange se livrer des combats à la vue des plus puissants empires, spectateurs tranquilles d'un art et d'une fur reur qui n'ont point encore passé jusqu'à eux. De l'autre, elles vont au-delà de l'Amé-

rique se disputer des esclaves dans un nou-

Rarement le succès est-il proportionné à ces entreprises, non-seulement parce qu'on ne peut prévoir tous les obstacles, mais parce qu'on n'emploie presque jamais d'assez grands moyens.

L'expédition de l'amiral Anson est une preuve de ce que peut un homme intelligent et ferme, malgré la faiblesse des prépara-

tifs et la grandeur des dangers.

On se souvient que quand l'Angleterre dé-clara la guerre à l'Espagne, en 1739, le ministère de Londres envoya l'amiral Vernon vers le Mexique; qu'il y détruisit Porto-Bello, et qu'il manqua Carthagène. On desti-nait dans le même temps George Anson à faire une irruption dans le Pérou, par la mer du Sud, afin de ruiner, si on pouvait, ou du moins d'affaiblir par les deux extrémités le vaste empire que l'Espagne à conquis dans cette partie du monde. On fit Anson commodore, c'est-à-dire, chef d'escadre; on lui donna cinq vaisseaux, une espèce de petite frégate de huit canons, portant environ cent hommes, et deux navires chargés de provisions et de marchandises; ces deux navires étaient destinés à faire le commerce à la faveur de cette entreprise, car c'est le propre des Anglais de mêler le negoce à la guerre. L'escadre portait quaterze cents hommes d'équipage , parmi les-quels il y avait des vieux invalides et deux

cents jeunes gens de recrue; c'était trop peu de, forces, et on les fit encore partir trop, tard, Cet armement ne fut en haute mer qu'à la fin de septembre 1740. Il prend sa route par l'île de Madère qui appartient au Portugal; il s'avance aux îles du cap Verd, et range les côtes du Brésil. On se reposa dans une petite île nommée Sainte-Catherine, couverte en tout temps de verdure et de fruits, à vingt-sept degrés de latitude australe; et après avoir ensuite côtoyé le pays froid et inculte des Patagons, sur lequel on a débité tant de fables, le commodore entra, sur la fin de février 1741, dans le dér troit de Le Maire; ce qui fait plus de cent degrés de latitude franchis en moins de cinq mois. La petite chaloupe de huit canons, nommée le Tryal (l'Épreuve), fut le premier navire de cette espèce qui osa doubler le cap Horn. Elle s'empara depuis, dans la mer du Sud, d'un bâtiment espagnol de six cents tonneaux, dont l'équipage ne pouvait comprendre comment il avaitété pris par une barque venue d'Angleterre dans l'océan Pacifique.

Cependant en doublant le cap Horn, après avoir passé le détroit de Le Maire, des tempêtes, extraordinaires battent les vaisseaux d'Anson, et les dispersont. Un scorbus d'une nature affreuse fait périr la moitié de l'équipage; le seul vaisseau du commodère aborde dans l'île déserte de Fernandes, dans la mer

du Sud, en remontant vars le tropique du capricorne.

Un lecteur raisonnable, qui voit avec quel que horreur ces soins prodigieux que prennent les hommes pour se rendre malheureux, eux et leurs semblables, apprendra peut-être avec satisfaction que George Anson, trouvant dans cette île déserte le climat le plus doux et le terrain le plus fertile, y sema des légumes et des fruits dont il avait apporté les semenaes et les noyaux, et qui bientôt convrirent l'île entière. Des Espagnols qui y relâchèrent quelques années après, ayant été depuis prisonniers en Angleterre, jugérent qu'il n'y avait qu'Anson qui eût pu réparer par cette attention générouse, le mali que fait la guerne; et ils le remercièrent comme leur, hierfaiteur.

On trouva sur la côte heaucoup de lions de mer, dont les mâles se battent entre eux pour les femelles; et on fut étonné d'y voir dans les plaines des chèxres qui avaient les oreilles coupées, et qui par la servirent de preuve aux aventures d'un Anglais, nommé Shelkirck, qui, abandonné dans cette île, y avait vécu seul plusieurs années. Qu'il soitt pennis d'adouçar par ces, petites circonstances la tristesse d'une histoire qui n'est qu'un récit de meurtres et de calamités. Une observation plus intéressante fut celle de la variation de la boussole, qu'on trouva conforme au système de Halley. L'aiguille aimantée suivait, exactement la route que ce Voltaire. Tome IX.

grand astronome dui avait tracce. Il donna des lois à la matière magnétique, comme Blewton 'en donna à toute la nature. Et cette petite escadre, qui n'alfaît franchir des mers incommues que dans l'esperance du pillage, servait la philosophie sans le savoir. - Anson, qui montait un vaisseau de soixante canoni, ayunt été rejoint par un vaisseau de guerre et par come chaloupe nommes l'Épreuve, fit. en ordisant vers cette de Rerpandez, plusieurs prises assez considérables. Mais bientôt après, s'étant uyan cé jusque vers la ligne équinoxiale, il osa attaquér la ville de Païta sur cette même côte de l'Amerique. Mone serservit: ni de ser valsseaux de guerre, ni de tout ce qui lui restait d'hommes, pour tenter ce coup hardi. Ginquinte soldats dans une chaloupe la rames firest l'expedition; ils: abordent pendant la nuit; cette surprise suhiter la confusion et le désordre que l'obseurité redouble, multiplient et augmentent le danger. Le gouverneur, la garnison, les habitants, faient de tour côtés. Le gouverneur va dans les terres ressembler trois cents hommes de cavelerie et la milier des envirans. Les ciaquante Anglais cependant font transporter paisiblement pendant trois jeurs les trésors qu'ils trouvent dans la douane et dans les maisons. Des esclaves inêgres qui navaient pas fui, espèce d'animaux appartenant au premier qui s'en saisit, aident à enlever les richesses le leurs auciens maîtres. Iss vainseaux de guerre abordent. Le gou-

113

gerneur n'eut ni la hardiesse de redescendre dans la ville et d'y combattre ni la prudence de traiter avec les vainqueurs pour le raches de la ville et des effets qui restaient encore. (Nov. 1741) Anson fit require Parta en candres, et partit, ayant dépouillé aussi aisement les Espagnols, que ceux-ci avaient autrefois dépouille les Americains. La perte pour l'Espagne fut de plus de quinze cent mille piastres, le gain pour les Anglais d'environ cent quatre-vingt mille, ce qui joint aux pri-ses précédentes, enrichissait déjà l'escadre. Le grand nombre enlevé par le scorbut laissait encore une plus grande part aux survi-vants. Cette petite escadre remonta ensuite vis-à-vis Panama sur la côte où l'on pêche les perles, et s'avança devant Acapulco, au revers du Mexique. Le gouvernement Madrid ne savait pas alors le danger, qu'il courait de perdre cette grande partie monde.

Si l'amiral Vernon, qui avait assiégé Carthagène sur la mer opposée, eût réussi, il pouvait donner la main au commodore Anaon. L'isthme de Panama était pris à droite et à gauche par les Anglais, et le centre de la domination espagnole pardu. Le minstère de Madrid, averti long-temps auparavant, avait pris des précautions qu'un malheur presque sans exemple rendait inutiles. Il prévint l'escadre d'Anson par une flotte plus nombreuse, plus forte d'hommes et d'artillerie, sous le compendement de don Joseph Pizarro. Les mêmes tempêtes qui avaient assailli les Anglais, disperserent les Espagnols avant qu'ils pussent atteindre to détroit de Le Maire. Non-seulement le scorbut, qui fit périr la moitié des Anglais, attaqua les Espagnols avec la même furie, mais des provisions qu'on attendait de Buenos-Ayres n'étant point venues, la faim se joignit au scorbut. Deux vaisseaux espagnols, qui ne portaient que des mourants, furent fracasses sur les côtes, deux autres échouèrent. Le commandant fut obligé de laisser son valsseau amiral à Buenos-Ayres; il n'y avait plus assez de mains pour le gouverner, et ce vaisseau ne put être réparé qu'au bout de trois années; de sorte que le commandant de cette flotte retourna en Espagne, en 1646, avec moms de cent hommes; qui restaient de deux mille sept cents dont sa Motte était montée; évenement suiteste qui sert à faire voir que la guerre sur mer est plus dangereuse que sur terre, puisque sans combattre on essuie presque toujours les dangers et les extrémités les plus horribles. "

Les malheurs de Pizarro laissèrent Anson en pleine liberto dans la mer du Sud; mais les pertes qu'Atilson avait faites de son côte le mettaient hors d'état de faire de grandes entreprises sur les terres, et surtout depuis qu'il ent appris par les prisonniers le mauvais succès du siège de Carthagène, et que

le Mexique était ressuré.

"'Adson réduisit donc ces entreprises et ses

grandes espérances à se saisfir d'un galion immense que le Mexique envoie tous les ans dans les mers de la Chine à l'île de Manille, capitale des Philippines, ainsi nommées parce qu'elles furent découvertes sous le règne de

Philippe II.

Ce galion charge d'argent ne serait point parti si on avait vu les Anglais sur les côtes, et il ne devait mettre à la voile que long-temps après leur départ. Le commodore va donc traverser l'océan Pacifique, et tous les climats opposés à l'Afrique, entre notre tropique et l'équateur. L'avarice, devenue homorable par la fatigue et le danger, lui fait parcourir le globe avec deux vaisseaux de

guerre.

Le scorbut poursuit encore l'équipage sur ces mers, ét l'un des vaisseaux faisant eau de tous côtés, on est obligé de l'abandonner et de le brûler au milieu de la mer, de peur que ses débris ne soient portés dans quelques îles des Espagnols, et ne leur deviennent utiles. Ce qui restait de matelots et de soldats sur ce vaisseau passe dans ce lui d'Anson, et le commodore n'a plus, de son escadre, que son seul vaisseau, nommé le Cénturion, monté de soixante tanons, suivi de deux espèces de chaloupes. Le Centurion, echappé seul à tant de dangers, mais délabré lui-même, et ne portant que des malades, relache pour son bonheur dans une des îles Mariannes qu'on nomme Tinian, alors presque entièrement déserte, peuplée naguère

de trente mille âmes, mais dont la plupart des habitants avaient peri par une maladie épidémique, et dont le reste avait été transporté dans une autre île par les Espagnols. Le séjour de Tinian sauva l'équipage. Cette île, plus fertile que celle de Fernandez, offrait de tous côtes, en bois, en cau pure, en animaux domestiques, en fruits, en légumes, tont ce qui peut servir à la nourriture, aux commodités de la vie et au radoub d'un vaisseau. Ce qu'on trouva de plus singulier, est un arbre dont le fruit, d'un goût agréable, peut remplacer le pain; trésor réel qui, transplanté s'il se pouvait dans nos climats, serait bientôt préférable à ces richesses de convention qu'on va ravir parmi tant de perile au bout de la terre. De cette île il range celle de Formose, et cingle vers la Chine à Macao, à l'entrée de la rivière de Canton, pour radouber le seul vaisseau qui ini reste.

Macao appartient depuis cent cinquante ans aux Portugais. L'empereur de la Chine leur permit de bâtir une ville dans une petite île qui n'est qu'un rocher, mais qui leur était nécessaire pour leur commerce. Les Chinois n'ont jamais violé depuis ce temps les privilèges accordés aux Portugais. Cette fidélité devait, ce me semble, désarmer l'auteur auglais qui a donné au public l'histoire de l'expédition de l'amiral Anson. Cet historien, d'airleurs judicieux, instructif, et boa citoyen, ne parle des Chinois que comme

d'un peuple méprisable, sans foi et sans in-dustrie. Quant à leur industrie, elle n'est en rien de la nature de la nôtre; quant à leurs mœurs, je crois qu'il faut plutôt juger d'une puissante nation par ceux qui sont à la tête, que par la populace des extrémités d'une province. Il me paraît que la foi des traités, gardés par le gouvernement pendant un siècle et demi, fait plus d'honneur aux Chinois qu'ils ne reçoivent de honte de l'avidité et de la fourberie d'un vil peuple d'une côte de ce vaste empire. Faut-il in-sulter la nation la plus ancienne, la plus po-licée de la terre, parce que quelques mal-heureux ont voulu dérober à des Anglais, par des larcins et par des gains illicites, la vingt milhème partie tout au plus de ce que les Anglais affaient voler par force aux Espagnols dans la mer de la Chine? 'Il n'y a pas long-temps que les voyageurs éprou-vaient des vexations beaucoup plus grandes dans plus d'un pays de l'Europe. Qu'aurait' dit un Chinois, si, ayant fait naufrage sur les cotes de l'Angleterre, il avait vui les habitants courir en foule s'emparer avidement à' ses yeux de tous ses effets naufragés?

Le commodore ayant mis son vaisseau en três-hon état à Macao, par le secours des Chinois, et ayant reçu sur son bord quelques matelots indiens et quelques Hollandais qui lui parurent des hommes de service, il remet à la voile, feignant d'aller à Batavia, le disant même à son êquipage; mais n'ayant?

en effet d'autre objet que de retourner vers les Philippines à la poursuite de ce galion, qu'il présumait être alors dans ces parages. Des qu'il est en pleine mer, il fait part de son projet à tout son monde. L'idée d'une si riche prise les remplit de joie et d'espé-

rance, et redoubla le courage.

Enfin, le 9 juin 1743, on découvre ce vaisseau qu'on, poursuivait depuis si longn temps d'un hout, de l'hémisphère à l'autre. Il avançait vers Manille monté de soixante-quatre canons, dont vingt-huit n'étaient que de quatre livres de balle à cartouche. Cinquent cinquante hommes de combat compossaient l'équipage. Le trésor qu'il portait n'était que d'environ quinze cent mille piastres, en argent, avec de la cochenille; parce que tout le trésor, qui est d'ordinaire le double, ayant été partagé, la moitié avait été portée sur un autre galion,

Le commodore n'avait sur son vaisseau le Genturion que deux cent quarante hommes. Le capitaine du galion ayant aperçu l'ennemi, aima mieux hasarder le trésor que perdre sa gloire en fuyant devant un Anglais, et fit force de voiles hardiment pour le ve-

nir combattre.

La fureur de ravir des richesses, plus; forte que le devoir de les conserver pour son roi, l'expérience des Anglais et les mamœuvres savantes du commodere lui donné, rent la victoire. Il n'eut que deux, hommes tues dans le combat; le galign perdit soi-

xante-sept hommes tues sur les ponts l'Atiffe eut quatre-vingt-quatre blesses. Il lui restait encore plus de monde qu'au commodore; cependant il se rende. Le vainqueur retourna à Canton avec cette riche prise. Il y soutint l'honneur de sa nation, en refusant de payer à l'empereur de la Chine les impôts que doivent tous les etrangers. Il préstendit qu'un vaisseau de guerre n'en dévait pas: sa conduité en impôsa. Le gouverfieur de Canton lui donna une audiènce, à laquelle il fut conduit à travers deux haies de soldats, au nombre de fix mille; après quoi il retourna dans sa patrie par les îles de la Sonde et par le cap de Bonne Espérance. Ayant ainsi fait le tour du monde en vietorieux, îl aborda en Angleterre le 4 juin 1744, après un voyage de trois ans et demi.

Il fit porter a Londres en triomphe, sur trente-deux chariots, au son des tambours et des trompettes, et aux acclamations de la multitude, les richesses qu'il avait conquises. Ses prises se montaient en argent et en or à dix millions, monnaie de France, qui farent le prix du commodore, de ses officiers, des matelots et des soldats, sans que le rôi entrât en partage du fruit de leurs fatigues et de leur valeur. Ces richesses, circulant bientôt dans la nation; contribuérent à lui faire supporter les frais immenses de la guerre.

De simples corsaires firent des prises encore plus considérables. Le capitaine Tal-

hpt:prit avec son seul vaisseau, deux navires spangais qu'il crut d'abord venir de la Martinique, et pe porter que des marchandises communes: mais ces deux bâtiments malouins avaient, été, frêtés par les Espagnols avant que, la guerre eût été déclarée entre la France et l'Angleterre : ils croyaient revenir en sûrete, Un Espagnol, qui avait été gouverneur du Pérou, était sur l'un de ces vais-seaux; et tous les deux rapportaient des trésons, en or, en argent, en diamants et en marchandises précieuses. Cette prise était estimée vingt-six millions de livres. L'équipage du corsaire fut si étonaé de ce qu'il voyait qu'il ne daigna pas prendre les bijoux, que chaque, passager, espagnol portait sur soi. Il n'y, en avait presque aucun qui n'eût une épée d'or et un diamant au doigt; on leur laissa tout: et quand Talbot eut amené ses prises au port de Kingsale, en Irlande, il fit présent de vingt guinées à chacun des matelots et des domestiques espagnols. hutin fut partage entre deux vaisseaux corgaires, dont l'un, qui était compagnon de Talbot, avait poursuivi en vain un autre vais-seau, nomme l'Espérance, et le plus riche des trois. Chaque matelot de ces deux corsaires jeut huit cent cinquante guinées pour sa part; les deux capitaines eurent chacun trois mille cinq, cents guinées. Le reste fut partagé entre les associés, après avoir été porté en triomphe de Bristol à Londres, aur quarante-trois chariots. La plus grande partie de cet argent fut prâtén au roi même, qui en fit une rente aux propriétaires. Cette seule prise valait au-delà d'une année de revenu de la Flandre entière. On peut juger si de telles aventures encourageaient les Anglais à aller en course, et relevaient les espérances d'une partie de la nation, qui envisageait dans les calamités publiques des avantages si prodigieux.

## CHAPITRE XXVIII.

Louishourge Combats de mere prites immenses que font les Anglais.

June autre entreprise, commencée plus tard que celle de l'amiral Anson, montre bien de quoi est gapable, une nation commergante à la fois et guerrière. Je veux, parler du siège de Louisbourg; ce ne fut point une opération du cabinet des ministres de Londres, ce fut le fruit de la mardiesse des marchands de la Nouvelle Angleterre. Cette colonie, l'une des plus florissantes de la nation anglaise, jest éloignée d'environ quatre vingts lienes, de l'île de Louisbourg ou du cap Breton, île alors importante pour les Evançais aturée vers l'ambouchune du fleuve Saint-Laurent, la clef de leurs possessions dans le mord de l'Amérique. Ce territoire avait été

confirmé à la France par la paix d'Utrecht. La pêche de la morue, qui se fait dans ces parages était l'objet d'un commerce utile, qui employait par an plus de cinq cents petits vaisseaux de Baïonne, de Seint-Jean de Luz, du Havre-de-Grâce et d'autres villes; on en rapportait au moins trois mille tonneaux d'huile, nécessaires pour les manufactures de toute espèce. C'était une école de matelots; et ce commerce, joint à celui de la morue, faisait travailler dix mille hommes,

et circuler dix millions.

Un négociant nommé Vaugan, propose à ses concitoyens de la Nouvelle-Angleterre de lever des troupes pour assièger Louisbourg. On reçoit cette idée avec acclamation. On fait une loterie, dont le produit soudoie une petite armée de quatre mille hommes. On les arme, on les approvisionne, on leur fourait des vaisseaux de transport; tout cela aux dépens des habitants. Ils nomment un général; mais il leur fallait l'agrément de la cour de Londres; il leur fallait surtout des vaisseaux de guerre. Il n'y eut de perdu que le temps de demander. La cour envoie l'amiral Waren avec quatre vaisseaux protéger cette entreprise de tout un peuple.

Louisbourg est une place qui pouvait se défendre et rendre tous ces efforts inutiles, si on avait eu assez de munitions: mais c'est le sort de la plupart des établissements éloit-gnés, qu'on leur envoie rarement d'assez bonne heure ce qui leur est nécessaire. A

la première nouvelle des préparatifs contre la colonie, le ministre de la marine de France fait partir un vaisseau de sont autre quatre canons, chargé de sont été qui manquait à Louisheurg. Le vaisseau arrive pour être pris à l'entrée du port par les Anglais. Le commandant de la place, après une vigoureuse défesse de canquante jours, fut obligé de se resdre. Les Anglais lui firent les conditions res fut d'amener eux-mêmes en France la guinista et tous les habitants au nombre de deux mille. On fut étonné à Brest de recevoir, quelques mois après, une colonie entière de Français, que des vaisseaux anglais laissères sur le rivage.

La prise de Louisbeurg fut encore fatale à la compagnie française des Indes; elle avait pristà ferme le commerce des pelleteries du Canada, et ses vaisseaux au retour des grandes Indes ventient souvent mouiller à Louisbourg. Deux gros valsseaux de la compa-guie y abordent immédiatement après sa prise, et se livrent eux mêmes. Ce ne fut pas tout; une fatalité non moins singulière enrichit encore les nouveaux possesseurs du cap, Breton. Un gros bâtiment espagnol, nomme l'Espérance, qui avait échappe à des armateurs, croyait trouver sa surete dans le port de Louisbourg; comme les autres, il y trouve sa perte comme eux. La charge de ses trois navires, qui vinrent ainsi se rendre eux-mêmes du fond de l'Asie et de l'Amérique, allait à vingt-cinq millions de livres. Voltaire. Tome IX.

Si des long temps en a appelle la guerre un jeu de hasard a les Anglais en une anmée gagnerent à cet jeu trois millions de livres sterling. Non-seulement les vainqueurs complaient garden à jamais Louisbourg, mais als firent des préparatifs pour s'emparer, de toute la Nonvelle-France.

Il semble que les Anglais dussent faire de plus grandes entreppises maritimes. Ils avaient alors six, vaisseaux de hop pièces, de canon, treise de 90 gaugne de 80, wingtesix de 70, trente-trois de do. Il y en agait trente-aept de 50 à 54 canons; et au desens de cette forme, depuis les frégates de 40 canons jus-qu'aux moindres, ou pa comptait jusqu'à cent quinze, ... Ils avaient lengure quatorse galiotes à bombes et dix brûlats. Cétais en tout deux cent soixante trois vaisseaux de guerre, indépendamment, des gentaires et des vaisseaux de transport ?!! Cette marine agait le fonds, de quarante mille matelots. Jamais aucune nation n'a su de pareilles forces. Tous ces vaisseaux ne populaient être, armes, à la fois, il s'en fallait, beaugoup; le nombre des soldats était trop disproportionnés, mais smus, en 1746 et 1747, les Anglais avaient à la fois une flotte dans les mers de l'Ecosse et d'Irlande, une a Spithead, une aux Indea orientales, une vers la Jamaïque, une a Antigoa et ils, en armaient de nouvelles selon le besoip... dodnier of

II. fallut que; la Enance, lrésistét. pendant goute: la hguerre : n syant : en tout qu'enriphn trente cinq vaisseaux de noi à opposer à cette, ppissance formidable. Il devenait plus difficile de jour es jour de soutenir les colonies. Si on ne leur envoyait pas de gros. convois, elles demenraient sans secours à la morci des flottes angleises. Si les convois partaient ou de France ou des îles, ils couraient risque étant escortés d'être pris ayec leurs escortes. En effet les Français essuyerent quelquefois des pertes terribles; une flotte imarchande de quarante voiles, venant en France de la Martinique, sous l'escorte de quatre misseaux de guerre, fut recontrée par une flotte anglaise; il y en eut trente de pris, coulés à fond ou échoués; deux saisseaux de l'escorte e dont l'un était de quetre-vingts canons, tombérent au pouvoir de l'ennemi (cota 745). En vain on tenta d'aller dans l'Amérique apptentrionale, pour essayer de reprendre le cap Breton, ou pour ruiner la colonie anglaise d'Annapolis dans la Nouvelle-Ecosse. Le duc d'Enville, de la maison de La Rechefougauld n y fut envoyé avec quaterse reisseaux, : (Juin 1746) C'était un homme d'un grand, courage, d'une politesset et il une douceitre des mieurs que des Français seuls configrant dans la raidesse attachée au sorvice maritime tomais da force de son comps ne secondait pas celle de son âme. (Sept.) Il mounut de maladie sur le rivige barbare de. Chiboston - preis, avain vn sa lotte dis-

persée par des tempétes. Gest lui, dont la

veuve s'est fait dans Paris une si grande réputation par ses vertus courageuses; et par la constance d'une âme forte, qualité rare en France.

Un des plus grands avantages que les Angleis eurent sur mer, fut le combat naval de l'inisterre; combat où ils prirent six gross vaisseaux de roi, et sept de la compagnie des Indes armés en guerre, dont quatre se rendirent dans le combat et trois autres en suite; le tout portant quatre mille hommes

d'équipage.

Londres est remplie de négociants et de gens de mer qui s'intéressent beaucoup plus aux succes maritimes qu'à tout ce qu'se passe en Allemagne ou en Flandre. Ce fut dans la ville un transport de joie moui, quand on vit arriver dans la Tamise le même vaisseau le Contaion, si fameux par son expédition tutour du monde; il apportait la nouvelle de la bataille de Finisterre gagnée par ce même Amon, devenu à juste titre vice-amis ral général, et par l'amiral Waren (16"mal 1747). On vit arriver vingt - deux chariots charges de l'or, de l'argent et des effets pris effets et de ces valsseaux fut estimée plus de vingt millions de France. De l'argemede cette prise on frappa quelques espèces, sur lesquelles on yoyais pouls légende Finistère; monument flatteur à la fois et encouingeant pour le nation, et initation glerieuse de l'u-sage qu'avaient les Romaine de graver ainsi sur la monnaie courante, comme sur des médailles, les plus grands évenements de leur empire. Cette victoire était plus heureuse et plus utilé qu'étonnaite: les amiraux Anson et VVaren avaient combattu avec dixsept vaisseaux de guerre contre six vaisseaux de roi, dont le meilleur ne vakait pas, pour la construction, le meindre navire de la notte amplaise.

Ce qu'il y avait de surprenant, c'est que le marquis de La Jonquière, chef de cette escadre, eût soutenu long-temps le combat, et donné encore à un convoi qu'il amenait de la Martinique le temps d'échapper. Le capitaine du raisseau & Markor s'exprimait ainsi dans sa lettre sur cette bataille: »Je »n'ul jamais vu une meilleure conduite que veelle du commodore français; et pour dire pla vérité, tous les officiers de cette nation pont montré un grand/courage : aucun d'eux pue s'est rendu que quand it leur a été absolument impossible de manœuvrer.

Il ne restait plus aux Français sur ces mers que sept vaisseaux de guerre pour escorter les flottes marchandes aux îles de l'Amérique, seus le commandement de M. de l'Estanduère. (14 ect. 1747) ils furent rencontrés par quatorne vaisseaux anglais. On se battit copinse à Finisterre ; avec le même courage let la même fortune. Le nombre l'emportage et la même fortune. Le nombre l'emportage et l'amiral Hawkes emmesa dans la Tamise : six vaisseaux des zept qu'il avait combattus.

La France n'avait plus alors qu'un seul vaisseau de guerre. On connut dans toute son étendue la faute du cardinal de Fleuri, d'avoir négligé la mer; cette, faute est difficile à réparent de marine, est un art, et un grand aut. On a vu quelquefois de bonnes troupes de tenne formées en deux out trois années par idéa généraux habiles et appliqués; mais il faut un long temps pour ser procurer une marine gedoutable!

e Composition for all anglements of a Composition **CHAPTER XXXX** about the

2 January - Jan<u>estra de Lond</u> de têm London e. Lance de l'ordinant de la Colon de London de

De l'Inde, de Madrass, de Pondichérie Espédition de La Bourdennais. Conduite da Bapleix, etc. de

Pennant que les Anglais portaient leurs armes victorieuses sur tant, de mers, et que tout le globe était le théâtre de la guerre, ils en ressentirent enfin les effets dans leur colonie de Madrass. Un homme sanla ficus négociant et guerrier, nemmé Mahé de la Bourdonnais, venges d'hommeur despavillous français au fond de l'Asie.

Pour rendre cet évènement plus semilles il est nécessaire de donner quelque idée de l'Inde, du commerce des Européens dans catte vaste et riche contréé, et de la rivalité qu'il règna entre cux qu'irialité seuvent santémet par les armet.

Les nations européennes ont inondé l'Inde. On a su y faire de grands établissements, on y a porté la guerre; plusieurs y out fait des fortunes immenses, peu se sont appliqués à connaître les antiquités de ce pays, plus renommé autrefois pour sa religion, ses sciences et ses lois, que pour ses richesses qui ont fait de nos jours l'unique objet de

nos voyages.

.. Un Anglais\*) qui a demeuré trente ans dans le Bengale, et qui sait les langues moderne et angienne des brames, détruit tout nce vain amas id'erreurs dont sont remplies nos histoires des Indes, et confirme ce que le petit nombre d'honmes instruits en a pense \*\*). Ce pays est sans contredit le plus anciennement police qui soit dans le monde; les savants chinois même lui accordent cette supériorité. Les plus anciens monuments que L'empareur Cam-hi avait recueillis dans son cabinet de curiosités étaient tous indiens. Le docte et infatigable Anglais qui a copié, en 11754, leur première loi écrite ... nommée de Shasta, antérieune au Veidam ; assure que cette loi a quatre mille six pent soixante et six ans d'autiquité dans le temps qu'il la copie. Long-temps avant ce monument, le plus mente en i en en indente en indente

Too it will ") M. Holwell: 4\*) "J'ai biudich divil, htout ce qui a été écrit sur "les Indiens, depuis Arrien jusqu'à l'abbe Guyon prémessat je n'hi trouvé ap'errem et mensonge." (Page, 5, 14e, la Préfice) : 11

ancien de la terre, s'il faut l'en croire, cette loi était consacrée par la tradition et par des

hieroglyphes antiques.

On ne fait d'ordinaire aucune difficulté dans toutes les relations de l'Inde, copiées sans examen les unes sur les autres, de diviser toutes les nations des Indiens en mahométans et en idolâtres; mais il est avéré que les brames et les banians : loin d'être idolâtres, ont toniours reconnu un seul Dien créateur, que leurs livres appelent toujours l'Eternel : ils le reconnaissent encore au milieu de toutes les superstitions qui défigurent leur ancien culte. Nous avons cru, en voyant les figures monstrueuses exposées dans leurs temples à la vénération publique, qu'ils adoraient des diables, quoique ces peuples n'aient jamais entendu parler du diable. Ces représentations symboliques n'étaient autre chose que les emblèmes des vertus. La vertu en général est figurée comme une belle femme qui a dix bras pour résister aux vices. Elle porte une couronne, elle est montée sur un dragon, et tient-du premier de ses bras droits une pique dont la pointe ressemble à une fleur de ilis. Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans le détail de toutes leurs antiques cérémonies qui se sont conservées jusqu'à nos jeurs, ni de discuter le Chastubat et le Veidam, ni de montrer à quel point les brames d'aujourd'hui ont dégénéré de Jeurs ancêtres; mais quoique leur asservissement aux Tartares, l'horrible oupidité et les debauches des Européens établis sur leurs côtes, les aient rendus pour la plupart fourbes et méchants, cependant l'auteur qui a vécu si long-temps avec eux, dit que les brames qui n'ont point été corrompus par aucune fréquentation avec les commerçants d'Europe, ou par les intrigues des cours des nababs, sont le modèle le plus pur de la vraie piété squ'on puisse trouver sur la face de la sterre\*).«

Le climat de l'Inde est sans contredit le plus favorable à la nature humaine. Il n'est pas rare d'y voir des vieillards de six-vingts ans. Les tristes Mémoires de notre compagnie des Indes nous apprennent que dans une bataille livrée par un autre tyran, l'un des deux, nommé Anaverdikan, que nous fimes assassiner dans le combat par un traître de ses suivants, était âgé de cent sept années, et qu'il avait ramené trois fois ses soldats à la charge. L'empereur Aurengzeb vécut plus de cent ans. Nisan Elmoluk, grand-chancelier de l'empire sous Mahomet-Sha, détrôné et rétabli par Sha-Nadir, est mort à l'âge de

<sup>&</sup>quot;) Le grand-prêtre de l'île de Chéringam, dans la province d'Arcate, qui justifia le chevalier Lass contre les accusations du gouverneur Dupleix, était un vieillard de cent années, respecté pour sa vertu incorruptible. Il savait le français, et rendit de grands services à la compagnie des lades. C'est lui qui a traduit l'Ezour-veidam, dont j'ai remis le manuscrit à la Bibliothèque du roi.

cent ans révolus. Quiconque est sobre dans ces pays jouit d'une vie longue et saine. Les Indiens auraient été les peuples du monde les plus heureux s'ils avaient pu demeurer inconnus aux Tartares et à nous. L'ancienne coutume immémoriale de leurs philosophes, de finir leurs jours sur un bûcher. dans l'espoir de recommencer une nouvelle carrière, et celle des femmes, de se brûler sur le corps de leurs maris pour renaître avec eux sous une forme différente, prouvent une grande superstition, mais aussi un grand courage dont nous n'approchons pas. Ces peuples autrefois avaient horreur de tuer leurs semblables, et ne craignaient pas de se tuer eux-mêmes. Les femmes dans les castes des brames se brûlent éncore. mais plus rarement qu'autrefois. Nos dévotes affligent leur corps: celles-ci le détruisent, et toutes vont contre le but de la na-

L'horrenr de répandre le sang des bêtes augments chez cette antique nation celle de répandre le sang des hommes. La douceur de leurs mours en sit toujours de très-mauvais soldats; c'est une vertu qui a causé leurs malheurs, et qui les a faits esclaves. Le gouvernement tartare, qui est précisément celui de nos anciens grands fiefs, soumet presque tous ces peuples à de petits brigands, nommés par des vice-rois, lesquels sont institués par l'empereur. Tous ces ty-

ture, dans l'idée que ce corps sera plus

rans sont très-riches, et le peuple très-pauvre. C'est cette administration qui fut établie dans l'Europe, dans l'Asie et dans l'Afrique par les Goths, les Vandales, les Francs, les Turcs, tous originaires de la Tartarie, gouvernement entièrement contraire à celui des anciens Romains, et encore plus à celui des Chinois, le meilleur qui soit sur la terre, après celui du petit nombre de peuplades policées qui ont conservé leur liberté.

Les Marattes, dans ces vastes pays, sont presque les seuls qui soient libres. Ils habitent des montagnes derrière la côte de Malabar, entre Goa et Bombai, dans l'espace de plus de sept cents milles. Ce sont les Suisses de l'Inde, aussi guerriers, moins policés, mais plus nombreux et par là plus redoutables. Les vice-rois qui se font la guerre achètent leurs secours, les payent, et

les craignent.

La prodigieuse supériorité de génie et de force qu'ont les Européens sur les Asiatiques orientaux, est assez prouvée par les conquêtes que nos peuples ont faites chez ces nations. et qu'ils se disputent encore tous les jours. Les portugais, établis les premiers sur les côtes de l'Inde, portèrent leurs armes et leur religion dans l'étendue de plus de deux mille lieues, depuis le cap de Bonne-Espérance jusqu'à Malaca, ayant des comptoirs et des forts qui se secouraient les uns les autres. Philippe II, maître du Portugal, aurait pu former dans l'Inde une

domination aussi avantageuse pour le moins que celle du Pérou et du Mexique; et sans le courage et l'industrie des Hollandais et ensuite des Anglais, le pape aurait donné plus d'évêchés réels dans ces vastes contrées, qu'il n'en confère en Italie, et en aurait retiré plus d'argent qu'il n'en lève sur les

peuples devenus ses sujets.

On n'ignore pas que les Hollandais sont ceux qui ont les plus grands établissements dans cette partie du monde, depuis les îles de la Sonde jusqu'à la côte de Malabar. Les Anglais viennent après eux. Ils sont presque sur les deux côtes de la presqu'ile de l'Inde et jusque dans le Bengale. Les Français, arrivés les derniers, ont été les plus mal partagés: c'est leur soft dans l'Inde orientale comme dans l'occidentale.

Leur compagnie établie par Louis XIV, anéantie en 1712, renaissante en 1720 dans Pondichéri, paraissait, ainsi qu'on l'a déjà dit, très-florissante; elle avait beaucoup de vaisseaux, de commis, de directeurs, même des canons et des soldats; mais elle n'a jamais pu fournir le moindre dividende à ses actionnaires du produit de son commerce. C'est la seule compagnie de l'Europe qui soit dans ce cas; et au fond, ses actionnaires et ses créanciers n'ont jamais été payès que de la concession faite par le roi d'une partie de la ferme du tabac, absolument etrangère à son négoce. Par cela même elle florissait à Pondichéri: car l'argent de ses retours

était employé à augmenter ses fonds, à fottifier la ville, à l'embellir, à se ménager dans l'Inde des alliés utiles.

Dupleix, homme aussi actif qu'intelligent, et aussi méditatif que laborieux, avait dirigé long-temps le comptoir de Chandernagor sur le Gange, dans la fertile et riche province de Bengale, à onze cent milles de Pondichéri, y avait forme un vaste établissement, bâti une ville, équipé quinze vais-C'était une conquête de génie et seaux. d'industrie, bien préférable à toutes les autres. La compagnie trouva bon que chaque particulier fit alors le commerce pour son propre avantage. L'administrateur, en la servant, acquit une immense fortune. Chacun s'enrichit. Il créa encore un autre établissement à Patna, en remontant le Gange jusqu'à trente lieues de Benarès, cette antique école des brachmanes.

Tant de services lui méritèrent le gouvernement général des établissements français à Pondichéri, en 1742: Ce fut alors que la guerre s'alluma entre l'Angleterre et la France. On a déjà remarqué que le contrecoup de ces guerres se fait toujours sentiraux extrémités du monde en Asie et en Amérique.

Les Anglais ont, à quatre-vingt-dix milles de Pondichéri, la ville de Madrass dans la province d'Arcate. Cet établissement est pour l'Angleterre ce que Pondichéri est pour la France. Ces deux villes sont rivales; mais le commence est si vaste de ce monde au pôtre, l'industrie européenne est si active, si supérieure à celle des Indiens, que ces deux colonies pouvaient s'enrichir sans se muire.

Dupleix, gouverneur de Pondichéri, et chef de la nation française dans les Indes, avait proposé la neutralité à la compagnie anglaise. Rien n'était plus convenable à des commerçants, qui ne doivent point vendre des étoffes et du poivre à main armée. Le commente est fait pour être le lien des nations, pour consoler la terre, et non pour la dévaster. L'humanité et la raison avaient fait ces offres; la fierté et l'avarice les refusèrent. Les Anglais se flattaient, non sans vraisemblance, d'être aisément ranqueurs sur les mort de l'Inde comme ailleurs; et d'anaéantir la compagnie de France.

Mahé de la Bourdonnais était, comme les Duquesne, les Bart, les Duguay-Trouin, capable de faire beaucoup avec peu, et aussi intelligent dans le commerce qu'habile dans la marine. Il était gouverneur des îles de Bourbon et de la Maurice, nommé à cas entplois par le roi, et gérant au nom de la compagnie. Ces îles étaient devenues florissantes sous son administration: il sort énfin de l'île de Bourbon avec neuf vaisseaux armés par lui en guerre, chargés d'environ deux mille trois cents blancs et de hait cents moirs, qu'il a distiplinés lui-même, et dont il a fait de bous canonniers. Une escadre

Diane. Come I L.

anglaise sous l'amiral Bernet croisait dans ces mers, défendait Madress, inquiétait Pondichéri, et Laisait beaucoup de prises, Il attaque cette escadre, il la disperse, et se hâte, d'aller mettre le siège devant Madrass. , (6, juil. 1746) Des députés vinrent lui représenter qu'il n'était pas permis d'attaquer les terres du grand-mogol. Ils avaient raison; c'est le comble de la faiblesse asiatique de le souffrir, et de l'audace européenne de le tenter. Les Français, débarquent sans résistance; leur canon est amené devant les murailles de la ville mai fortifiée, défendue par une garnison de cinq cents soldats. L'établissement anglais consistait dans le fort Saint-George, où étaient tous les magasins: dans la ville qu'on nomme Blanche, qui n'est habitée que par des Européens; dans celle qu'on nomme Noire, peuplée de négociants. et d'ouvriers de toutes les nations de l'Inde, juifs, banians, arméniens, mahometans, idolâtres, nègres de différentes espèses, indiens rouges, indiens de couleur bronzée: cette multitude allait à cinquapte mille âmes. Le gouverpeur fut bientôt obligé de se rendre. La rançon de la ville, fut évaluée à onze cent mille pagades, qui valent environ neuf millions de France. La Bourdonnais avait an ordre exprès dui ministère de ne garder aucune des conquêtes! qu'al pourrait faire dans l'Indes ordre peutêtre înconsidere comme tous ceux qu'on: doune, de loin esur des objets qu'on n'est

pas à portée de connaître. Il exécuta ponetaellement cet ordre, et reçut des otages et des sûretés pour le payement de cette conquête qu'il ne gardait pas. Jamaîs on ne sat ni mieux oberr, ni rendre un plus grand service. Il eut encore le mérite de mettre l'ordre dans la ville, de calmer les frayeurs des femmes, toutes réfugiées dans des temples et dans des pagodes, de les faire reconduire chez elles avec honneur, et de rendre enfin la nation victorieuse respectable et chère aux vaineus.

Le sort de la France a presque toujours été que ses entreprises et même ses succès, hors de ses frontières, lui sont devenus fu-Dupleix, gouverneur de la compagnie des Indes, eat le malheur d'être jaloux de La Bourdonnais. Il cassa la capitulation, s'empara de ses vaisseaux, et vou-Int même le faire arrêter. Les Anglais et les habitants de Madrass, qui comptaient sur le droit des gens, demeurèrent interdits, quand on leur annonça la violation du traité et de la parole d'honneur donnée par La Bourdonnais. Mais l'indignation fut extrême, quand Dupleix, s'étant rendu maître de la ville Noire, la détruisit de fond en comble. Cette barbarie fit beaucoup de mal aux colons innocents, sans faire aucun bien aux Français. La rançon qu'on devait recueillir fut perdue, et le nom français fut en horreur dans l'Inde. ' Au milien des aigreurs, des reproches, des

voies de fait, qu'une telle conduite produit sait, Dupleix fit signer par le conseil de Pondichéri, et par les principaux citoyens qui étaient à ses ordres, les mémoires les plus outrageants contre son rival. On l'accusait d'avoir exigé de Madrass une rangon trop faible, et d'avoir reçu pour lui des

présents trop considérables.

Enfin, pour prix du plus signale service. le vainqueur de Madrass, en arrivant à Pah ris, fut enfermé à la Bastille. Il y resta trois ans et demi, pendant qu'on envoyait chercher des témoins contre lui dans l'Inde-La permission de voir sa femme et ses en fants lui fut refusée. Cruellement puni sur le soupçon seul, il contracta dans sa prison une maladie mortelle; mais avant que cette persécution terminât sa vie, il fut déclaré innocent par la commission du conseil, nommée pour le juger (3 fév. 1761). On douta si dans cet état c'était une consolation ou une douleur de plus, d'être justifié si tard et si inutilement. Nulle récompense pour sa famille de la part de la cour. public lui en donnait une flatteuse en nommant La Bourdonnais le vengeur France, et la victime de l'envie.

Mais bientôt le public pardonna à sen ennemi Dupleix, quand il défendit Pondichéts contre les Anglais qui l'assiégérent par terra et par mer. L'amiral Boscaven vint l'assiéger ger avec environ quatre mille soldats anglais ou hollandais, et autant d'indiens, rèp-

forces encore la plapart des matelots de sa flotte composée de vingt et une voiles. M. Dapleix fut à la fois commandant, ingénieur, artilleur, munitionnaire: ses soins infatigables furent secondes par M. de Bussi, dui repoussa souvent les assiégeants à la tête d'un corps de volontaires. Tous les officiers y signalèrent un courage qui méritait la reconnaissance de la patrie. Cette capitale des colonies françaises, qu'on n'avait pas crue en état de résister, fut sauvée cette fois. Ce fut une des opérations qui valu-rent enfin a M. Dupleix le grand cordon de Saint-Louis, honneur qu'on n'avait jamais fait à aucun homme hors du service militaire. Nous versons comme il devint le protseteur 'et de vainqueur des vice-rois de l'Inde, et quelle catastrophe saivit trop de oloire.

## CHAPITRE XXX.

Paix d'Aik -la- Chapelle.

DANS ce flux et ce reflux de sucées et de pertes dommuns à presque toutes les guerres. Louis XV net cessait d'être victorieux dans les Pays-Base Déjà Mastricht était pret de se rendre au maréchal de Saxq qui l'assiègeait après la plus savante marche.

que jamais général eut faite, et de la on allait droit à Nimègue: Les Hollandais étaient. consternés; il y avait en France près de trente-cinq mille de leurs soldats prisonniers. de guerre. Des désastres plus grands que ceux de l'année 1672 semblaient menacer. cette république: mais ce que la France gagnait d'un côté, elle le perdait de l'antre; ses colonies étaient exposées, son commerce périssait, elle n'avait plus de vaisseaux de : guerre. Toutes les nations souffraient. et toutes avaient besoin de la paix, comme dans, les guerres précédentes. Près de sept mille vaisseaux marchands, soit de France, soit d'Espagne, ou d'Angleterre, ou de Hollande, avaient été pris dans le cours de ces déprédations réciproques : et de là on peut conclure que plus de cinquante mille familles avaient fait de grandes pertes. Joignez à ces désastres la multitude des morts, la difficulté des recrues : c'est, le sort de toute guerrei La moitié de l'Allemagne et de l'Italie, les Pays Bas, étaient ravages; et pour accroître et prolonger tant de malheurs, Line gent de l'Angleterre et de la Hollande utain suit wenir trente-einq mille Russes qui étaient déjà dans la Franconie. On allait voir vera les frontières de la France les mêmes troupes qui avaient vaincu les Turcs et les Suedois 

Co qui caractérisait plus particulièrement cette guerre, c'est qu'à chaque victoire que. Louis XV avait remportéel, il avait offert la paix, et qu'en me l'avait jamait acceptée. Mais enfin quand on vit que Mastricht allait tember après Berg-op-Zoom, et que la Hollande était en danger, les ennemis demandérent aussi cette paix devenue nécessaire à tout la monde.

(16 oct. 1748) Le marquis de Saint-Sérveria, l'un des plénipotentiaires de France, au congrès d'Aix-là-Chapelle, commença par déclarer qu'il venait, accomplir les paroles, de son maître, equi voulait faire la paix,

suca en marchand, mais en roi.«

Louis XV ne voulut; rien pour lui, mais il fit tout pour ses alliés; il assurait par cette paix le royanme des Deux Siciles à don Carles, prince de son ang: il établit dans: Parme, Plaisance et Guastalle, don Philippe, son gendre; le duc de Modène, son allié, et gendre du duc d'Orléans régent, fut remis en possession de son pays, qu'il avait perdui pour avoir pris les intérrêts de la France. Gênes rentra dans tous ses droits. Il parut plus heau, et même plus utile à da cour de France, de ne penser qu'au honlieur de ses alliés, que de se faire donner deux ou trois villes de Flandre, qui sussient été un éternel objet de jalousie.

"L'Angleterre, qui n'avait eu d'autre intérêt particulier dans cette guerre universelle que celui d'un vaisseau, y perdit beaucomp de trésors et de saig, et la quarelle de ce vaisseau restau dans le mêmo état où elle était amparavant. Le roi de Brusse fot onlui qui retira les plus grands avantages; il conserva la conquête de la Silésie, dans un temps où toutes les puissances avaient pour maxime de ne souffrir l'agrandissement d'aucun prince. Le duc de Savoie, roi de Sardaigne, fut après le roi de Prusse celui qui gagna le plus, la reine de Hongrie ayant payé son alliance d'une partie du Milanais.

Après cette paix, la France se rétablit Alors l'Europe chrétienne se trouva partagée entre deux grands partis, qui se ménageaient l'un l'autre, et qui soutenaient chacan de leur côté cette balance, le prétexte de tant de guerres, laquelle devait assurer une éternelle paix. Les états de l'impératrice-reine de Hongrie, et une partie de l'Allemagne, la Russie, l'Angleterre, la Hollande, la Sardaigne compodaient une de ces grandes factions. L'autre était formée par la France, l'Espagne, les Deux-Siciles, la Prusse, la Suède. Toutes les puissances restèrent armées; et on espéra un repos durable, par la crainte même que les: deux moities de l'Europe semblaient inapirer l'une à l'autre.

Louis XIV avait le premier entretenu ces nombreuses armées, qui forcèrent les autres princes à faire les mêmes efforts; de sorte qu'après la paix d'Aix-la-Chapelle, en 1748, les puissances chrétiennes de l'Europe en rent environ un million d'hommes sous les armes, au détriment des arts et des professions nécessaires, surtout de l'agriculture : on

se statta que de long-temps il n'y aurait aucun agresseur, parce que tous les états étaient armés pour se défendre; mais ou se flatta en vaiu.

# CHAPITRE XXXI

État de l'Europe en 1756. Lisbonne détruite. Conspirations et supplices en Suède. Guerres funestes pour quelques territoires vers le Canada. Prise de Port-Mahon par le maréchal de Rifchelieu.

L'sunors entière ne vit guère luire de plus beaux jours que depuis la paix d'Aix-la-Chapelle, en 1748 ; jusque vers l'an 1755. Le commerce florissait de Pétersbourg jusqu'à Cadix; les beaux-arts étaient partout en honneur; on voyait entre toutes les nations une correspondance mutuelle; l'Europe ressemblait à une grande famille réunie après ses différents. Les malheurs nouveaux de l'Europe semblèvent être annoncés par des tremblements de terre qui se firent sentir en plusieurs provinces, mais d'une manière plus terrible à Lisbonne qu'ailleurs. Un grand tiers de cette ville fut renversé sur ses habitants; il y périt près de tremte mille persondes: ce fléau s'étendit en Espagne; la petite ville de Sétubal fut presque détruite.

d'autres endommagées; la mer s'élèvant audessus de la éhaussée de Cadix, engloutittout ce qui se trouva sur le chemin; les secousses de la terre qui ébranlaient l'Europe se firent sentir de même en Afrique; et le jour même que les habitants de Lisbonne périssaient, la terre s'ouvrit auprès de Maroc; une peuplade entière d'Arabes fut ensevelie dans les abîmes; les villes de Fez et de Méquinez furent encoré plus maltras-

tées que Lisbonne.

(20' juin 1756) Ce' fleau semblait devoir faire rentrer les hommes en eux-mêmes, et leur faire sentir qu'ils ne sont en effet que les victimes de la mort, qui doivent au moins se consoler les uns les autres. Les Portugais crurent obtenir la elemente de Dieu en faisant brûler des Juist et d'autres hommes dans ce qu'ils appellent un unto-da-fé, acte de foi, que les autres nations regardent comme un acte de barbarle: mais des ce temps-là même on prenaît des mesures dans d'autres parties de l'Europe pour ensanglanter celte terre qui s'écroulait sous nos pieds:

La première catastrophe funeste se passa en Suède. Ce royaume était devenu une république dont le roi n'était que le premier magistrat. Il était obligé de se conformer à la pluralité des voix du sénat: les états, composés de la noblesse, de la bourgeoisie, du clergé et des paysans, pouvaient réformer les lois du sénat, mais le roi ne

le pouvait pas.

(Juin 1756) Quelques seigneurs, plus attachés au roi qu'aux nouvelles lois de la patrie, conspirerent contre le sénat en faveur du monarque: tout fut découvert; les conjurés furent punis de mort. Ce qui dans un état purement monarchique aurait passé pour une action vertueuse, fut regardé comme une trahison infâme dans un pays devenu libre: ainsi les mêmes actions sont crimes on vertus selon les lieux et selon les temps.

Cette aventure indisposa la Suede contre son roi, et contribua ensuite à faire déclarer la guerre (comme nous le verrons) à Frédéric, roi de Prusse, dont la sœur avair

épousé le roi de Suède.

Les révolutions que ce même roi de Prusse et ses ensemis préparaient dès lors étaient un feu qui ceuvait sons la cendre; ce feu embrasa bientôt l'Europe, mais les premières

étincelles vinrent d'Amérique.

Une légère querelle entre la France et l'Angleterre, pour quelques terrains sauvages vers l'Acadie, inspira une nouvelle politique, à tous les souverains d'Enrope. Il est utile d'observer que cette querelle était le fruit de la négligence de tous les ministres qui travaillèrent, en 1712 et 1713, au traité d'Utrocht. La France avait cédé à l'Angleterre par ce traité l'Acadie, voisine du Canada, avec toutes ses auciennes limites; mais on n'avait pas spécifié quelles étaient ces limites; on les ignoraits e est une faute qu'en n'a jamais commiss dans

des contrats entre particuliers. Des démélés ont résulté nécessairement de cette omission: Si la philosophie et la justice se mélaient des querelles des hommes, elles leur feraient voir que les Français et les Anglais se dis-putaient un pays sur lequel ils n'avaient aucun droit: mais ces premiers principes n'entrent point dans les affaires du monde. Une pareille dispute élevée entre de simples commercants aurait été apaisée en deux heures par des arbitres; mais entre des couronnes il suffit de l'ambition ou de l'humeur d'un simple commissaire pour bouleverser vingt états. On accusait les Anglais de ne chercher qu'à détruire entièrement le commerce de la France dans cette partie de l'Amérique. Ils étaient très-supérieurs, par leurs nombreuses et riches colonies, dans l'Amérique septentrionale; ils l'étaient encore plus sur mer par leurs flottes; et ayant détruit la marine de France dans la guerre de 1741, ils se flattaient que rien ne leur résisterait. ni dans le Nouyeau-Monde ni sur nos mers: leurs espérances furent d'abord trompées.

Ils commencerent, en 1756, par attaquer les Français vers le Canada; et sans aucuns déclaration de guerre, ils prirent plus de trois cents váisseaux marchands, comme on saisirait des barques de controbande; ils s'emparerent même de quelques navires des autres nations, qui portaient aux Français des marchandises. Le roi de France dans ces conjonctures eut une conduite toute diffé-

rente de celle de Louis XIV. Il se contenta d'abord de demander justice; il ne permit pas seulement alors à ses sujets d'armer en course. Louis XIV avait parle souvent aux autres cours avec supériorité; Louis XV fit sentir dans toutes les cours la supériorité que les Anglais affectaient. On avait reproché à Louis XIV une ambition qui tendait sur terre à la monarchie universelle; Louis XV fit connaître la supériorité réelle que les Anglais prenaient sur les mers. Cependant Louis XV s'assurait quelque vengeance; ses troupes hattaient les Anglais, en 1755, vers le Canada; il préparait dans ses ponts une flotte considérable, et il comptait attaquer par terre le roi d'Angleterre, George, II., dans son électorat d'Hangyre, Cette irruption en Allemagne menacait l'Europe d'un embrasement allumé dans le Nouveau-Monde. Gerfut alors que toute la politique de l'Europe fut; chapgée. Le roi d'Angleterre appela une seconde fais du fond du nord trente mille Russes qu'il devait soudoyer. L'empire de Russie était l'allié de l'empereur et de l'impératrice reine de Hongrie. Le roi de Prusse, devait craindre que les Russes, les Impériaux et les Hat novriens ne tambassent sur lui, Il avait en viron, cent quarante mille hommes en armes ; il n'hésita pas a se liguer avec le roi d'Angleterre, pour empêcher dune main que les. Russes, n'entrassent en Allemagne, et pour fermer de l'autre le chemin aux Exançais. Vails donc ensure touts, l'Europe, en armes

et la France replongée dans de neuvelles calamités qu'on aurait pu éviter, si on pouvait se dérober a sa destinée.

Le roi de France eut avec facilité et en an moment tout l'argent dont il aveit besoin, par une de ces promptes resseurces qu'on ne peut connaître que dans un royaume aussi opulent que la France. Vingt places nouvelles de fermiers-généraux, et quelques emprints, suffirent pour soutenir les premières années de la guerre; facilité funeste qui

ruina bientôt le royaume.

On feignit de menacer les côtes de l'Angleterre. Ce n'était plus le temps où la reine Elisabeth, avec le secours de ses seuls Anglais, ayant l'Ecosse à craindre, et pouvant i peine contenir l'Irlande, soutint les prodigieux efforts de Philippe II. Le roi d'Angleterre , George II, se orut obligé de faire venir des Hansyriens et des Hassois pour dé-- fendre sea cûtes , L'Angleterre, qui niavait pas prévu cette suite de son entreprise, muymura do se voir, inondée/ d'étrangers; plusieurs oitoyens pastènent de la fierté à la drainte, et tramblèrent pann lour, liberté. 12 n Le gouvernement anglais avait, pris le change our less desseins danla, France all craignait une invasion, et il pe songenit pas à l'île de Minorque, ce fruit de tant de dépenses prodiguées dans l'ancienne, guerre de la succession d'Espagna.

Les Anglais avaient, puis, comme on a vu, Minorque sur likepagonsonda possession de

cette conquête, assurée par tous les traités, leur était plus importante que Gibralter qui n'est point un port, et leur donnait l'empire de la Méditerranée. Le roi de France envoya dans cette île, sur la fin d'avril 1756. te maréchal duc de Richelieu, avec environ vingt bataillons, escortés d'une douzaine de vaisseaux du premier rang, et quelques fré-gates que les Anglais ne creyaient pas être si tôt prêtes: tout le fat à point nommé, et rien ne l'était du côté des Anglais. Ils tentèrent au moins, mais trop tard, d'attaquer au mois de juin la flotte française commandée par le marquis de La Galissonnière. Cette bataille ne leur eût pas conservé l'île de Minorque, mais elle pouvait sauver leur gloire. L'entreprise fut infractueuse; le marquis de La Galissonnière mit leur flotte en désordre, et la repoussa. Le ministère anglais vit quelque temps avec deuleur qu'il avait force la France à établir une marine redontable.

Il restait aux Anglais l'espérance de défendre la citadelle de Pert-Mahon; qu'on regardait après Gibraltar comme la place de l'Europe la plus forte, par sa situation, par la nature de son terrain, et par treate aux de soins qu'on avait mis à la fortifier: c'était partout un roc uni; c'étaient des fossés profonds de vingt pieds, et en quelques endroits de trente, taillés dans ce roc; c'étaient quatre-vingts mines aous des ouvrages devant lesquels il était impossible d'ouvrir la tranchéis: tout était impénétrable au canon, et la citadelle entourée partout de ces fortifications extérieures taillées dans le roc vis.

Le maréchal de Richelieu tenta une entreprise plus hardie que n'avait été celle de Berg-op-Zoom; ce fut de donner à la fois un assaut à tous ces ouvrages qui défendaient le corps de la place. Il fut secondé dans cette entreprise audacieuse par le comte de Maillebois, qui dans cette guerre déploya toujours. de grands talents déjà exercés dans l'Italie.

On descendit dans les fossés malgré le feude l'artillerie anglaise; en planta des échelles hautes de treize pieds: les officiers et les soldats, parvenus au dernier échelon, s'élançaient sur le roc en montant sur les épaules les uns des autres: c'est par cette audace difficile à comprendre qu'ils se rendirent maîtres de tous les ouvrages extérieurs. Les troupes s'y portèrent avec d'autant plus de courage qu'elles avaient à faire à près de trois mille Anglais, secondés de tout ce que la nature et l'art avaient fait pour les défendre.

(10 juin) Le lendemain la place se rendit. Les Anglais ne pouvaient comprendre comment les soldats français avaient escaladé ces fossés, dans leaquels il n'était guère possible à un homme de sang froid de descendre. Cette action donna une grande gloire au général et à la nation, mais ce fut le dernier

de ses succès contre l'Angleterre.

On fut si indigné à Londres de n'avoir pur l'emporter sur mer contre les Français, que

14 \*\*

l'amiral Bing, qui avait combattu le marquis de La Galissonnière, fut, d'après ses instructions qui lui ordonnaient de tout risquer pour faire entrer dans le port de Mahon un convoi qu'il escortait, condamné par une cour martiale à être arquebusé, en vertu d'une ancienne loi portée du temps de Charles II. En vain le maréchal de Richelieu envoya à l'anteur de cette histoire une déclaration qui justifiait l'amiral Bing, déclaration parvenue bientôt au roi d'Angleterre; en vain les juges mêmes recommandèrent fortement le condamné à la clémence du roi, qui a le droit de faire grâce; cet amiral fut exécuté. Il était fils d'un autre amiral qui avait gagné la bataille de Messine en 1618. Il mourut avec une grande fermeté; et avant d'être frappé, il envoya son mémoire justificatif à l'auteur et ses remerciments au maréchal de Richelieu \*).

<sup>\*)</sup> Le jour qu'on investit le fort Saint-Philippe, le chevalier de Laurenci, Italien au service de France, trouva dans une maison de campagne, appartenante à un commissaire de la marine anglaise, parmi ses papiers, la table des signaux de l'escadre anglaise. Le marcehal l'envoye à M. de La Galissennière, qui la reconnut peur êtge très-exacte des que l'amiral Bing eut fait des signaux. Ainsi M. de La Galissonnière acquit un grand avantage sur son ennemi.

### CHAPITRE XXXII.

Guerre en Allemagne. Un électeur de Brandebourg résiste à la maison d'Autriche, à l'empire allemand, à pelui de Russie, à la France. Évènements memorables:

On avait admiré Louis XIV d'avoir seul résisté à l'Allemagne, à l'Angleterre, à l'Italie, à la Hollande réunies contre lui. Nous avons vu un évènement plus extraordinaire: un électeur de Brandehourg tenir seul contre les forces de la maison d'Autriche, de la France, de la Russie, de la Suède et de la moitié de l'Empire.

C'est un prodige qu'on ne peut attribuer qu'à la discipline de ses troupes, et à la supériorité du capitaine. Le hasard peut faire gagner une bataille; mais quand le faible résiste au fort sept années dans un pays tout ouvert, et répare les plus grands malheurs, ce ne peut être l'ouvrage de la fortune. C'est en quoi cette guerre diffère de toutes celles qui ont jamais désolé le monde.

On a déjà vu que le scond roi de Prusse était le seul prince de l'Europe qui eût un trésor, et le seul qui, ayant mis dans ses armées une vraie discipline, avait établi une puissance nouvelle en Allemagne. On a vu combien les préparatifs du père avaient enhardi le fils à braver seul la puissance autrichienne, et à s'emparer de la Silésie.

L'impératrice-reine attendait que les conjonctures lui fournissent les moyens de rentrer dans cette province. C'eût été autrefois un objet indifférent pour l'Europe, qu'un petit pays annexé à la Bohême appartint à une maison ou à une autre: mais la politique s'étant raffinée plus que perfectionnée en Europe, ainsi que tous les autres objets de l'esprit humain, cette petite querelle a mis sous les armes plus de cinq cent mille hommes: Il n'y eut jamais tant de combattants effectifs, ni dans les croisades, ni dans les irruptions des conquérants de l'Asie. Voici com-

ment cette nouvelle scene s'ouvrit.

Elisabeth, impératrice de Russie, était liée avec l'impératrice Marie-Thérèse par d'anciens traités, par l'intérêt commun qui les unissait contre l'empire ottoman, et par une inclination réciproque. Auguste III, roi de Pologne et électeur de Saxe, réconcilié avec l'impératrice-reine et attaché à la Russie, à laquelle il devait le titre de roi de Pologne, était intimement uni avec ces deux souveraines. Ces trois puissances avaient chacune leurs griefs contre le roi Frédéric III de Prusse. Marie-Thérèse voyait la Sílésie arrachée à sa maison; Auguste et son conseil souhaitaient un dédommagement pour la Saxe ruinée par le roi de Prusse dans la guerre de 1741, et il y avait entre Elisabeth et Frédéric des sujets de plainte personnels qui souvent influent plus qu'on ne pense sur la destinée des états.

Des trois puissances, animées contre le rei de Prusse, avaient entre elles une étroite correspondance dont ce prince craignait les effets. L'Autriche augmentait ses troupes; celles d'Elisabeth étaient prêtes; mais le roi de Pologne, électeur de Saxe, était hors d'état de rien entreprendre; les finances de son électorat étaient épuisées; nulle place considérable ne pouvait empêcher les Prussiens de marcher à Dresde. Autant l'ordre et l'économie rendaient le Brandebourg formidable, autant la dissipation avait affaibli la Saxe. Le conseil saxon du roi de Pologne hésitait beaucoup d'entrer dans des mesures qui pouvaient lui être funestes.

(16 janv. 1756) Le roi de Prusse n'hésita pas, et des l'année 1755, il prit seul, et sans consulter personne, la résolution de prévénir les puissances dont il avait de si grands ombrages. Il se ligua d'abord avec le roi d'Angleterre, électeur d'Hanovre, sur le refus que fit la France de s'unir à lui; s'assura du landgrave de Hesse et de la maison de Branswick, et renonça ainsi à l'alliance de

France.

Ce fut alors que l'ancienne mimitié entre les maisons de France et d'Autriche, fomentée depuis Charles-Quint et François Ise, fit place à une amitié qui parut sincérement établie, et qui étonna toutes les nations. Le roi de France, qui avait fait une guerre si cruelle à Marie-Thérèse, devint son allié, et le roi de Prusse qui avait été allié de la France, devint son ennemi. La France et l'Autriche s'unirent après trois cents ans d'une discorde toujours sanglante. Ce que n'avaient pu tant de traités de paix, tant de mariages, un mécontentement reçu d'un électeur, et l'animosité de quelques personnes alois toutes-puis-tantes, que le roi de Prusse avait blessées par des plaisanteries, le fit en un moment. Le parlement d'Angleterre appèla cette unien monstrueuse; mais étant nécessaire, elle était très-naturelle. On pouvait même espérer que ces deux maisons puissantes réunies, secondées de la Russie, de la Suède et de plusieurs états de l'Empire, pourraient contenir le reste de l'Europe.

(Mai 1756) Le traité fut signé à Versailles entre Louis XV et Marie-Thérèse. L'abhé de Bernis, depuis cardinal, eut seul l'honneur de ce fameux traité qui détruisait tout l'édifice du cardinal de Richelieu, et qui semblait en élever un autre plus haut et plus vaste. Il fut bientôt après ministre d'état, et presque aussitôt disgrâcié. On ne voit que des révolutions dans les affaires publiques et par-

ticulières.

Le roi de Prusse, menace de tous câtes, n'en fut que plus prempt à se mettre en campagne. Il fait marcher ses troupes dans la Saxe qui était presque sans défense, comptant se faire de cette province un rempart contre la puissance autrichienne, et un chemin pour aller jusqu'à elle. Il s'empare d'apport de Leipsich; une partie de son armée

se présente devant Dresde; le roi Auguste se retire, comme son père devant Charles XII; il quitte sa capitale, et va occuper le camp de Pirna, près de Kœnigstein, sur le chemin de la Bohême et sur la rive de l'Elbe, où il se croit en sûreté.

Frédéric III \*) entre dans Dresde en maitre, sous le nom de protecteur. - La reine de Pologne, file de l'empereur Joseph, n'avait point voulu fuir: on lui demanda les clefa des archives. Sur le refus qu'elle fit de les donner, on se mit en devoir d'ouvrir les portes; la reine se plaça au-devant, se flattant qu'on respecterait sa personne et sa fermeté: on ne respecta ni l'une ni l'autre; elle vit ouvrir ce dépôt de l'état. Il importait au roi de Prusse d'y trouver des preuves des desseins de la Saxe contre lui; il trouva en effet des témoignages de la crainte qu'il inspirait; mais cette même crainte, qui aurait dû forcer la cour de Dresde à se mettre en défense, ne servit qu'à la rendre victime d'un voisin puissant. Elle sentit trop tard qu'il eût fallu. dans la situation où était la Saxe depuis tant d'années, donner tout à la guerre et rien aux plaisirs. Il est des positions où l'on n'a d'autre parti à prendre que celui de se préparer à combattre, à vaincre ou à périr.

<sup>\*)</sup> Je l'appelle toujours Frédéric III, parce que son père était Frédéric-Guillaume, et son sïeul Frédéric, premier, roi.

(20 sept. 1756) Au bruit de cette invasion, le conseil aulique de l'empereur déclara le roi de Prusse perturbateur de la paix publique, et rebelle. Il était difficile de faire valoir cette déclaration contre un prince qui avait près de cent cinquante mille combattants: à ses ordres, et qui passait déja pour le plus grand général de l'Europe. (11 oet.) Il répondit aux lois par une bataille: élle se donna entre lui et l'armée autrichienne qu'il alla chercher à l'entrée de la Bohême, près d'un bourg nommé Lowositz.

Cette première bataille fut indécise par le nombre des morts, mais elle ne le fut point par les suites qu'elle eut. On ne put empêcher le roi de bloquer les Saxons dans le camp de Pirna même; les Autrichiens ne purent jamais leur prêter la main, et cette petite armée du roi de Pologne, composée d'environ treize à quatorze mille hommes, se rendit prisonnière de guerre sept jours après la

bataille.

Auguste, dans cette capitulation singulière, seul évènement militaire entre lui et le roi de Prusse, demanda seulement qu'on ne fit point ses gardes prisonniers. Frédéric répondit »qu'il ne pouvait écouter cette prière; que »ses gardes serviraient infailliblement contre »lui, et qu'il ne voulait pas avoir la peine de »les prendre une seconde fois.« Cette réponse fut une terrible leçon à tous les princes, qu'il faut se rendre puissant quand on a un voisin puissant.

Le roi de Pologne, ayant perdu ainsi son électorat et son armée, demanda des passeports à son ennemi pour aller en Pologne; ils lui furent aisement accordes; on eut la politesse insultante de lui fournir des chevaux de poste. Il alla de ses états héréditaires dans son royaume electif, où il ne trouva, personne qui proposat même de s'armer pour secourir son roi. Tout l'électorat fut mis à contribution, et le roi de Prusse, en faisant la guerre, trouva dans les pays envahis de quoi la soutenir. La reine de Pologne ne suivit point son mari elle resta dans Dresde; le chagrin, y termina bientôt sa vie. L'Eu-, rope plaignit cette famille infortunée; mais dans le cours de ces calamités publiques, un million de familles essuyaignt des malheurs, non moins grands, quoique plus obscurs. Les. magistrats municipaux de Leipsick firent des remontrances sur les contributions que le vainqueur leur imposait; ils se dirent dans l'impuissance de payer; on les mit en prison. et ils payerent.

Jamais, on ne donna, tant de batailles que dans cette guarre. Les Russes entrèrent dans les états prussiens par la Pologne. Les Français, devenus auxiliaires de la reine de Hongrie, combattirent pour lui faire rendre cette même Silésie dont ils avaient contribué à la dépouiller quelques années auparayant, lorsqu'ils étaient les alliés du roi de Prusse. Le roi d'Angleterre, qu'on avait vu le partisan les plus déclaré de la maison d'Autriche, Voltaire. Tom IX

devint un de ses plus dangereux ennemis, La Suède, qui autrefois avait porté de sigrands coups à cette maison impériale d'Autriche, la servit alors contre le roi de Prusse, moyennant neuf cent mille francs que le ministère français lui donnait, et ce fut elle qui causa le moins de ravages.

L'Allemagne se vit déchirée par beaucoup plus d'armées nationales et étrangères, qu'il n'y en eut dans la fameuse guerre de trente

ans.

Tandis que les Russes venaient au secours de l'Autriche par la Pologne, les Français entraient par le duché de Clèves, et par Vesel, que les Prussiens abandonnèrent: ils prirent toute la Hesse; il marchèrent vers le pays d'Hanovre, contre une armée d'Anglais, d'Hanovriens, de Hessois, conduite par ce même duc de Cumberland qui avait attaqué Louis XV à Fontenoi.

Le roi de Prusse allait chercher l'armée autrichienne en Bohême; il opposait un corps considérable aux Russes. Les troupes de l'Empire, qu'on appelait les troupes d'exécution, étaient commandées pour pénétrer dans la Saxe, tembée toute entière au pouvoir du Prussien. Ainsi l'Allemagne était en proie à six armées formidables qui la dévoraient en même temps.

(6 mai 1757) D'abord le roi de Prusse court attaquer le prince Charles de Lorraine, frère de l'empereur, et le général Broun, auprès de Prague. La bataille fut sanglante, le Prussien la gagna, et une partie de l'infanterie autrichienne fut obligée de se jeter dans Prague, où elle fut bloquée plus de deux mois par le vainqueur. Une foule de princes était dans la ville; les provisions commençaient à manquer; on ne doutait pas que Prague ne subît bientôt le joug, et que l'Autriche ne fût plus accablée par Frédéric

que par Gustave-Adolphe.

Le vainqueur perdit tout le fruit de sa conquête en voulant tout emporter à la fois. Le comte de Kaunitz, premier ministre de Marie-Thérèse, homme aussi actif dans le cabinet que le roi de Prusse l'était en campagne, avait déjà fait rassembler une armée sous le commandement du maréchal Daun. (18 juill. 1757) Le roi de Prusse ne balança pas à courir attaquer cette armée que la réputation de ses victoires devait intimider. Cette armée une fois dissipée, Prague bombardée depuis quelque temps allait se rendre à dis-Il devenait le maître absolu de l'Allemagne. Le maréchal Daun retrancha ses troupes sur la croupe d'une colline. Les Prussiens y monterent jusqu'à sept fois, comme à un assaut général, ils furent sept fois repoussés et renversés. Le roi perdit environ vingt-ninq mille hommes, en morts, en blessés, en fuyards, en désertours. Le prince Charles de Lorraine, renferme dans Prague, en sortiti, et poursuivit les Poussiens. La révolub tion fint aussi grande que l'avaient été aupa-s

ravant les exploits et les espérances du roi de Prusse.

(29 juill. 1757) Les Français, de leur côté, secondaient puissamment Marie-Thérèse. Le maréchal d'Estrées qui les commandait avait déjà passé le Weser: il suivit pas à pas le duc de Cumberland vers Minden; il l'atteignit vers Hastembech, lui livra bataille, et resn-. porta une victoire complète. Les princes de Condé et de La Marché-Conti signalèrent dans cette journée leurs premières armes, et le sang de France soutenait la gloire de la patrie contre le sang d'Angleterre. On y perdit un comte de Laval-Montmorenci. et un brave officier traducteur de la tactique d'Élien, frère du même Bussi qui s'est rendu si fameux dans l'Inde. Un coup de fusil. qu'on crut long-temps-mortel, perça le comte du Châtelet de la maison de Lorraine, fils de cette célèbre marquise du Châtelet dont le nom ne périra jamais parmi ceux qui savent qu'une dame française a commenté le grand Newton.

Remarquons ici que des intrigues de cour avaient déjà ôté le commandement au marcéchal d'Estrées. Les ordres étaient partis: pour lui faire cet affront, handis qu'il gagnait une bataille : Ou affectait à la cour de se plaindre qu'il n'ent pas envore pris tout l'électorat d'Hanovre, et qu'il n'ent pas marchés jusqu'à Magdebourg. On pensait quo nout dessait se terminer en une compagne, Tellis, avait été la confiance des Français quand dist

firent un empereur, et qu'ils crurent disposer des états de la maison d'Autriche, en 1741; telle elle avait été quand, au commencement du siècle, Louis XIV et Philippe V, maîtres de l'Italie et de la Flandre, et secondés de deux électeurs, pensaient donner des lois à l'Europe: et l'intifut toujours trompé. Le maréchal d'Estrécht disait que ce n'était pas assez de s'avancer en Allemagne, qu'il fallait se préparer les moyens d'en sortir. Sa conduite et sa valeur prouvèrent que, lors qu'on envoie une armée, on doit laisser faire le général; car si on l'a choisi, on a eu en lui de la confiance.

### CHAPITRE XXXIII.

Suite des évenements mémorables. L'armée anglaise obligée de capitaler. Journée de Rosshach. Revolutions.

LE ministère de France avait déjà fait partir le maréchal de Richelieu pour commander l'armée du maréchal d'Estrées, avant iqu'on eût su la victoire importante de ce géméral. Le maréchal de Richelieu, long-tempscélèbre par les agréments de sa figure et de son esprit, et devenu plus célèbre par la défense de Gênes et par la prise de Minorque, -alla combattre le duc de Cumberland; il le poussa jusqu'à l'embouchure de l'Elbe, et là, changée, il n'était pas affermi dans la nouvelle. Quand il vit les Prussiens avancer dans cet ordre singulier; inconna presque partout ailleurs, il crut voir ses maîtres. L'artillerie du roi de Prusse était aussi mieux servie, et bien mieux postée que celle de ses ennemis. Les troupes des Gercles s'enfuirent sans presque rendre de combat. La cavalerie française, commandée par le marquis de Castries, chargea la cavalerie prussienne, et en perça quelques escadrons; mais cette valeur fut mutile.

Bientôt une terreur panique se repandit partout; l'infanterie française se retira en désordre devant six bataillons prussiens. Ce ae fut point une bataille, ce fut une armée entière qui se présenta au combat, et qui s'en alla. L'histoire n'a guère d'exemples d'une pareille journée; il ne resta que deux régiments suisses sur le champ de bataille: le prince de Soubise alla à eux au milieu du feu, et les fit retirer au petit pas.

Le régiment de Diesbach essuya surtent très long ritemps le feu du tanon et de la -mousqueterie, et les approches de la cavalerie. Le prince de Soubise empêcha qu'il ne fût chtamé, en partageant toujeurs ses dangers \*). Cette étrange journée changeait

C'est contre le colonel Diesbach qu'il a plu au noming La Beaumelle de se déchainer dans un libelle iattude: l'Més penses, saint que contre

entièrement la face des affaires. Le murmuré fut universel dans Paris. Le même général remporta une victoire sur les Hanovriens et les Hessois, l'année suivante, et on a parlé à peine. On a déja observé que tel est l'esprit d'une grande ville heureuse et oisive dont on ambitionne le suffrage.

Le ministère de France n'avait point voulu ratifier la convention et les lois que le marechal de Richelieu avait imposées au duc de Cumberland. Les Anglais se crurent, non sans raison, dégagés de leur parole. La ra-tification de Versailles n'arriva que cinq jours après l'infortune de Rossbach. Il n'était plus temps, même avant la bataille de Rossbach; la cour de Londres avait pris la resolution de rompre la convention: le prince Fordinand de Brunswick était déjà choisi pour commander l'armée réfagiée sous Stade, et se proposait d'attaquer l'armée française affaiblie et dispersée dans l'électorat d'Hancvre. La fermeté du maréchal de Richelieu et l'habilete du comte de Maillebois furent échouer ce projet. L'armée se rassemble sans perte, et de savantes manœuvres forcerent l'armée du prince Ferdinand à se retirer et à prendre ses quartiers. Mais le ma-

les d'Erlach, les Sinner, et toutes les illustres familles de la Suisse, qui prodiguent leur sang depuis deux siècles pour les rois de France. La grossièreté impudente de cet homme doit être réprimée dans toutes les occasions.

réchal de Richelieu et le comte de Maillebois ayant été rappelés, les Anglais reprirent bientôt l'électoret d'Hanovre, et repoussèrent les Français jusque sun le Rhin.

Si la journée de Rossbach était inouïe, ce spec fit le roi de Prusse après cette victoire inespérée fut encore plus extraordinaire. Il vole en Silésie, où les Autrichiens vainqueurs avaient défait ses troupes, et s'étaient emparés de Schweidnitz et de Breslaw. Sans son extrème diligence, la Silésie était perdue pour lui, et la bataille de Rossbach lui devenait inutile.

(5 déc. 1757) Il arrive au bout d'un mois vis-à-vis des Autrichiens. A peine arrivé, il les attaque avec furie. On combattit pendant cinq heures. Frédéric fut pleinement victorieux; il rentra dans Schweidnitz et dans Breslaw. Ce ne fut depuis qu'une vicissitude continuelle de combats fréquents gagnés ou perdus. Les Français seuls furent presque toujours malheureux; mais le gouvernement ne fut jamais découragé, et la France s'épuisa à faire parcher continuel-lement des armées en Allemagne.

Le roi de Prusse s'affaiblissait en combattant: les Russes lui prirent tout le royaume de Prusse, et dévastèrent sa Poméranie, tandis qu'il dévastait la Saxe. Les Autrichiens et ensuite les Russes entrèrent dans Berlin. Presque tous les trésors de son père, et ceux qu'il avait lui-même amassés, étaient nécessairement dissipés dans cette

guerre ruineuse pour tous les partis: il fut obligé de recourir aux subsides de l'Angleterre. Les Autrichiens, les Français et les Russes ne se découragérent jamais, et le poursuivirent toujours. Sa famille n'osait plus rester a Berlin continuellement expose; elle était réfugiée à Magdehourg; pour lui, 'après tant de succès divers, il était, en 1762. retranché sons Breslaw. Marie-Thérèse semblait toucher au moment de recouvrer aa Silésie (6 janv. 1762). Il n'avait plus Dresde, ni rien de la partie de la Saxe, qui touche à la Bohême. Le roi de Pologne espérait de rentrer dans ses états héréditaires, lorsque la mort d'Elisabeth, impératrice de Russie, donna encore une nouvelle face aux affaires uni changèrent si souvent.

Le nouvel empereur, Pierre III, était l'ami secret du roi de Prusse depuis long-temps. Non-seulement il at la paix avec lui des -qu'il fut sur le trône, mais il devint son allié contre cette même impératrice-reine, dont Elisabeth avait été l'amie la plus constante. Ainsi on vit tout d'un coup le roi de Prusse, qui était auparavant si pressé par les Russes et les Autrichiens, se préparer à entrer en Bohême, à l'aide d'une armée de ces mêmes Russes qui combattaient contre lui quelques

semaines auparavant.

Cette nouvelle situation fut aussi promptement dérangée qu'elle avait été formée; une révolution subite changea les affaires de la Russie.

Pierre III voulait répudier sa femme, et indisposait contre lui la nation. Il avait: dit an jour, étant ivre, au régiment préobrasinsky, 'à la parade, qu'il le battrait avec cinquante Prussiens. Ce fut ce régiment qui prévint tous ses dessins, et qui le détrôna. Les soldats et le peuple se déclarèrent contre lui. Il fut poursuivi, pris et mis dans une pri--son où il ne se consola qu'en buvant. du punch pendant huit jours de suite, au bout desquels il mourut. (28 juill.) L'armée et les citoyens proclamèrent d'une commune voix sa femme, Catherine d'Anhalt, imperatrice, quoiqu'elle fût étrangère, étant de cette maison d'Ascanie, l'une des plus anciennes de l'Europe. C'est elle qui depuis est devenue la véritable législatrice de ce vaste empire. Ainti la Russie a été gouver-.née par cinq femmes de suite, Catherine, veuve de Pierre-le-Grand; Anne, nièce de ce monarque; la duchesse de Brunswick.régente sous le court empire de son malheureux fils, le prince Ivan; Elisabeth, fille du ezar Pierre-le-Grand et de Catherine In: et enfin cette Cathèrine II qui s'est fait en si peu de temps un si grand nom. Cette suc--cession de cinq femmes sans interruption est une chose unique dans l'histoire du monde.

Le roi de Prusse, privé du secours de l'empereur russe, qui voulait combattre sous lui, n'en centinua pas moins la guerre contre la maison d'Autricke, la moitié de l'Empire. la France et la Suède.

Il est vrai que les exploits des Suédois-n'étaient pas ceux de Gustave-Adolphe. Sa sœur, femme du roi de Suède, n'avait nulle, envie de lui faire du mal. Ce n'était pas la cour de Stockholm qui armait contre lui. c'était le sénat; et le sénat n'armait que parce que la France lui donnait de l'argent. cour, qui n'était pas assez puissante pour empêcher ce sénat d'envoyer des troupes en Poméranie, l'était assez pour les rendre in-utiles; et, dans le fond, les Suédois faisaient semblant de faire la guerre pour le peu

d'argent qu'on leur donnait.

, Ce fut en Allemagne principalement que le sang fut toujours répandu. Les frontières de France ne furent jamais entamées. L'Allemagne devint un gouffre qui engloutissait le sang et l'argent de la France. Les bornes de cette histoire, qui n'est qu'un précis, ne permettent pas de raconter ce nombre prodigieux de combats; livrés depuis les bords de la mer Baltique jusqu'au Bhin; presque ancune bataille, n'ent de grandes suites, parce : que chaque puissance avait toujours des ressources. Il n'en était pas de même en Amé-; rique et dans l'Inde, où la perte de douzecents hommes est irréparable. La journée même de Rossbach ne fut suivie d'aucune. révolution. (Aug. La bataille que les Français perdirent supres ide Minden ; en 1759, et les autres échecs qu'ils essuyèrent, les

firent rétrograder; mais ils restèrent toujours en Allemagne.) (23 juin 1758) Lorsqu'ils furent battus à Crevelt, entre Clèves et Cologne, ils restèrent pourtant encore les maîtres du duché de Clèves et de la ville de Gueldres. Ce qui fut le plus remarquable dans cette journée de Crevelt, ce fut la perte du comte de Gisors, fils unique du maréchal de Belle-Isle, blessé en combattant à la tête des carabiniers. C'était le jeune homme de la plus grande espérance, également instruit dans les affaires et dans l'art militaire, capable des grandes vues et des détails, d'une politesse égale à sa valeur, chéri à la cour et à l'armée. Le prince héréditaire de Branswick, qui le prit prisonnier, en eut soin comme de son frère, ne le quitta point jusqu'à sa mort, qu'il honora de ses larmes. Il l'aima d'autant plus qu'il retrouvait en lui son caractère. C'est ce même prince de Brunswick qui voyagea depuis en France et dans une partie de l'Europe; que j'ai vu jouir si modestement de sa renommée et des sentiments qu'on lui devait. combattait alors tantôt en chef, tantôt sous le prince de Brunswick, son oncle, beaufrère du roi de Prusse, qui acquit une grande réputation et qui avait la même modestie, compagne de la véritable gloire, et apanage de sa famille. Le prince héréditaire commandait dans plusieurs occasions des corps séparés, et il fut souvent aussi heuneux qu'audacient sources of the source source source

(18 avril 1759) La bataille de Grevelt, dont on ne parlait à Paris qu'avec le plus grand découragement, n'empêcha pas le duc de Broglie de remporter une victoire complète à Bergen vers Francfort, contre ces mêmes princes de Brunswick victorieux ailleurs, et de mêriter la dignité de maréchal de France, à l'exemple de son père et de son grand-père. Mais ce même prince gagna encore, en 1760, la bataille de Varbourg, où furent blessés le marquis de Castries, le prince de Rohan-Rochefort, son cousin le marquis de Bétisi, le comte de La Tourdu-Pin, le marquis de Valence et une quantité prodigieuse d'officiers français. Leur malheur était une preuve de leur courage.

Le comte de Montbarey, à la tête du régiment de la couronne, soutint long-temps l'effort des ennemis; il y fut blessé d'un coup

de canon et de deux coups de fusil.

Les braves actions de tant d'officiers et de soldats sont innombrables dans toutes les guerres; mais il y en a eu de si singulières, de si uniques dans leur espèce, que ce serait manquer à la patrie que de les laisser dans l'oubli. En voici une, par exemple, qui mérite d'être à jamais conservée dans la mémoire des Français.

(15 oct. 1758) Le prince héréditaire de Brunswick assiégeait Wesel, dont la prise cût porté la guerre sur le Bas-Rhin et dans le Brabant; cet événement cût pu engager les Hollandais à se déclarér contre nous. Le

manquis de Castries commandait l'armée française formée à la hâte. Wesel allait succomber aux attaques du prince héréditaire. Le marquis de Castries s'avança avec rapidité, emporta Rheinsberg, l'épée à la main, et jeta des secours dans Wesel. Méditant une action plus décisive encore, il vint camper, le 15 octobre, à un quart de lieue de l'abbaye appelée Closter-Camp. Le prince ne crut pas devoir l'attendre devant Wesel, il se décida à l'attaquer, et se porta au-desant, de lui, par une marche forcée, la nuit du. 15 au 16.

Le général français; qui se doute du dessein du prince, fait coucher son armée sous les armes; il envoie à la découverte, pendant la nuit, M. d'Assas, capitaine au régiment d'Auvergne. A peine cet officier a-t-il. fait quelques pas, que des grenadiers eanemis en embuscade l'environnent et le saisis-, sent à peu de distance de son régiment. Ils lui présentent la baïonnette, et lui disent que, s'il fait du bruit, il est mort. M. d'Assas se recueille un moment pour mieux renforcer sa voix, il crie: »A moi, Auvergne; voivla les ennemis; « il tombe aussitût percé de coups. Ce dévouement, digne des anciens Romains, aurait été immortalisé par eux. Ondressait alors des statues à de pareils hommes; dans nos jours ils sont oublies, et ce n'est que long-temps après avoir écrit cette histoire, que, j'ai appris cette action si me-morable, Japprends puelle vient enfin.

d'être récompensée par une pension de mille livres accordés à perpétuité aux aînés de ce nom.

(30 aug. 1762) Ces succès divers du jeune prince héréditaire n'empêchèrent pas non plus que le prince de Condé, à peu près de son âge, et rival de sa gloire, a'eût sur lui un avantage à six lieues de Francfort verst la Vétéravie; c'est la que le prince de Bounse wick fut blessé, et qu'on vit tous les officiers français s'intéresser à sa guérison comme les

siens propres.

Ouel fut le résultat de cette multitude innombrable de combats, dont le révit même ennuie aujourd'hui ceux qui s'y sont signales? que reste-til de tant desforts? Hien que du sang inutilement versé dans des pays incultes et désolés, des villages ruinés; des familles réduites à la mendicité; et rarement même un bruit sourd de ces calamités perçait-il jusque dans Paris, toujours profondément occupé de plaisirs ou de disputes également frivoles.

Les Franțais multicureux dans les quatre parties dir monde. Désastres du gouverneur Dupleix. Sup de ter epa l'açla lillal largège ubriolique provi - LA France dalors semblait plus épuisés d'hemmes unti : d'àrgent dans : son : union inverl'Autrishe, qu'elle n'avait para l'étre dans deux ceats ans de guerre coatre elle. C'est ainsi que sous Louis XIV il en avait coûté pour secourir l'Espagne plus qu'on n'avait prodigué pour la combattre depuis Louis XII. Les ressources de la France oat fermé ces plaies; mais elles n'ont pu réparer encore celles qu'elle a reçues en Asie, en Afrique et en Antérique.

Elle parat d'abord triomphante en Asie. La compagnie des Indes était devenue conquérante pour son malheur. L'empire de l'Inde, depuis lilivuption de Sha Nadir, n'était plus quiune amerchie. Les soubabs, qui sont des vice rois ou plutôt des rois tributaires, achetaient leurs royaumes à la Porte du grand pas disha mogol i et revendaient leurs provinces à des nababsequi cédaient, à prix d'argeat, des districts à des raïas. Souvent les ministres du mogoliayante donné une patente de roi, donnaient la même patente à qui en payait dayantaga .: Soubab , mabab , raïa en usaient de même. Chacun soutenait par lea armeanni droit chèrement acheté. Les Marattes se déclaraient pour celui qui les payait le mieux, et pillaient amis et ennemis. Deux bataillons français ou anglais pouvaient battre ces multitudes indisciplinées, qui n'avaient pul art. et qui même, aux Maraties près, manunaient de courage. Les plus fails les impleraientadonc, pour être souverains dans l'Inde, la protectionishes manchands weaus de France et d'Angleterne, qui pouvaient leur fourtir quelques

soldats et quelques officiers d'Europe. Cest dans ces occasions qu'un simple capitaine pouvait quelquefois faire une plus grande fortune dans ces pays qu'aucun général parmi nous.

Pendant que les princes de la presqu'ile se battaient entre eux, on a vu que ces marchands anglais et français se battaient aussi, parce que leurs reis étaient ennemis

en Europe.

Après la paix de 1748, le gouverneur Dupteix conserva le peu de troupes qu'il avait, tant les soldats d'Europe, qu'on appèlle blancs, que les noirs des îles transplantés dans l'Inde, et les cipayes et pions indiens.

Un des sous-tyrans de ces contrées, nommé Chandasaeb, aventurier arabe, né dans le désert qui est au sud-est de Jérusalem, transplanté dans l'Inde pour y faire fortune, était devenu gendre du nabab d'Arcate. Arabe assassina son beau-père, son frère et son neveu. Ayant éprouvé des revers peu proportionnés à ses crimes, il eut recours au gouverneur Dupleix pour obtenir la na--babie d'Arcate, dont dépend Pondichéri. Dupleix lui prêta d'abord secrètement dix mille louisdor, qui, joints aux débris de la fortune de ce scélérat; lui valurent cette vice-revauté d'Arcate. Son argent et ses intrigues lui obtinrent le diplôme de ce viceroi d'Arcate. Des qu'il en est en possession, Dupleix lui prête des troupes. Il comhat avec ces troupes réunies aux sienaes le véritable vice-roi d'Arcate. C'était ce même Anaverdi-kan, âgé de cent sept ans, dont nous avons déjà parlé, qui fut assassiné à la

tête de son armée.

Le vainqueur Chandasaeb, devenu possesseur des trésors du mort, distribua la valeur de deux cent mille francs aux soldats de Pondichéri, combla les officiers de présents, et fit ensuite une donation de trentecinq aldées à la compagnie des Indes. Aldée signifie village; c'est encore le terme dont on se sert en Espagne depuis l'invasion des Arabes, qui dominèrent également dans l'Espagne et dans l'Inde, et dont la langue a laissé des traces dans plus de cent provinces.

Ce succès éveilla les Anglais. Ils prirent aussitôt le parti de la famille vaincue. Il y eut deux nababs; et comme le soubab, ou roi de Décan, était lié avec le gouverneur de Pondichéri, un autre roi, son compétiteur, s'unit avec les Anglais. Voilà donc encore une guerre sanglante allumée entre les comptoirs de France et d'Angleterre sur les côtes de Coromandel, pendant que l'Enrope jouissait de la paix. On consumait de part et d'autre dans cette guerre tous les fonds destinés au commerce, et chacun espérait se dédommager sur les, trésors des princes indiens.

On montra des deux côtés un grand courage. MM. d'Autenil, de Bussi, Lass, et beau-

coup d'autres, se signalèrent par des actions oui auraient eu de l'éclat dans les armées . du maréchal de Saxe. Il y eut surtout un exploit aussi surprenant qu'il est indubitable; c'est qu'un officier, nommé M. de La Touche, suivi de trois cents Français, entouré d'une armée de quatre-vingt mille hommes qui menaçait Pondichéri, pénétra la nuit dans leur camp, tua douze cents ennemis sans perdre plus de deux soldats, jeta l'épouvante dans cette grande armée, et la dis-persa toute entière. C'était une journée supérieure à celle des trois cents Spartiates au pas des Thermopyles, puisque ces Spar-tiates y périrent, et que les Français furent vainqueurs. Mais nous ne savons peut-être pas célébrer assez ce qui mérite de l'être, et la multitude innombrable de nos combats en étouffe la gloire.

Le roi protégé par les Français s'appelait Mouza-Fersingue. Il était neveu du roi favorisé par les Anglais. L'oncle avait fait le neveu prisonnier, et cependant il ne l'avait point encore mis à mort, malgré les usages de la famille. Il le traînait chargé de fers à la suite de ses armées, avec une partie de ses trésors. Le gouverneur Dupleix négocia si bien avec les officiers de l'armée ennemie, que dans un second combat le vainqueur de Mouza - Fersingue fut assassiné. Le captif du roi, et les trésors de son ennemi furent sa conquête. Il y avait dans le camp dis-aept millions d'argent

comptant. Mouza-Fersingue en promit la plus grande partie à la compagnie des Indes, la petite armée française partagea douze cent mille francs. Tous les officiers furent mieux récompensés qu'ils ne l'auraient été

d'aucune puissance de l'Europe.

Dupleix recut Mouza-Fersingue dans Pondichéri comme un grand roi fait les honneurs de sa cour à un monarque voisin. Le nouveau soubab, qui lui devait sa couronne, donna à son protecteur quatre-vingts aldées, une pension de deux cent quarante-mille livres pour lui, autant pour madame Dupleix, une de quarante mille écus pour une fille de madame Dupleix, du premier lit. Chandasaeb, bienfaiteur et protégé, fut nommé vice-roi d'Arcate. La pompe de Dupleix égalait au moins celle des deux princes. Il alla au-devant d'eux, porté dans un palanquin, escorté de cinq cents gardes précédés d'une musique guerrière, et suivis d'éléphants armés.

Après la mort de son protégé Mouza-Fersingue, tué dans une sédition de ses troupes, il nomma encore un autre roi, et il en recut quatre petites provinces en don pour la compagnie. On lui dissit de toutes parts qu'il ferait trembler le grand-mogol avant un an. Il était souverain en effet; car ayant acheté une patente de vice-roi de Carante à la chancellerie du grand-mogol même, pour la somme modique de deux cent quarante mille divres; il se troupait égal à sa créature Chandasaeb, et tres supérieur par son orédit Marquis en France et décoré du grand cordon de Saint-Louis, ces faibles nonneurs étaient fort peu de chose en comparaison de ses dignités et de son pouvoir dans l'Inde. J'ai vu des lettres où sa femme était trattée de reine. Tant de succès et de gloire éblouirent alors les yeux de la compagnie, des actionnaires, et même du mimistère; la chaleur de l'enthousiasme fut pres-que aussi grande que dans les commencements du système, et les espérances étaient bien autrement fondées, ear il paraissait que les seules terres concédées à la compagnie rapportaient environ trente-neuf millions annitels. "On vendait; "année commune, pour vingt, millions d'effets en France, au port de Lorient; il semblait que la compagnie dût compter sur cinquante millions par année, tous fraîs faits. Il n'y a point de souverain en Europe, ni peut-être sur la terre, qui ait un tel revenu quand toutes les charges sont acquittées. L'exces même de cette richesse deveit la rendre suspecte. Aussi toutes ces-grandeurs et toutes ces prosperités s'évanouirent comme un songe; et la France, pour la seconde fois, s'aporent qu'elle in avait été opulente qu'en chimères.

Le marquis Dupleix voulut faire assièger la capitale du Maduré; dans le voisinage d'Areate. Les Anglais y envoyèrent du secours. Les officiers lui représentèrent l'im-

possibilité de l'entreprise; il sy obstina, es ayant donné des ordres plutôt en roi qui veut être obei qu'en homme chargé du maintien de la compagnie, il arriva que les as-siégeants furent vaincus par les assiégés. La moitié de son armée fut tuée, l'autre captive. Les dépenses immenses prodiguées pour ces conquêtes furent perdues, et sen protégé Chandasaeb, ayant été pris dans cette déroute, eut la tête tranchée (mers 1759). Ce fut le fameux lord Clive qui ent la part principale à la victoire. C'est par là qu'il commença sa glorieuse carrière, qui a vals depuis à la compagnie anglaise presque tout le Bengale. Il acquit et conserve la grandeur et les richesses que Dupleix avait entrevues. Enfin depuis ce jour la compagnie française tomba dans la plus triste décadence.

Dupleix fut rappelé en 1753. A, celui qui avait joué le rôle d'un grand roi, on donna un successeur qui n'agit qu'en hon marchand. Dupleix fut réduit à disputer à Paris les tristes restes de sa fortune centre la compagnie des Indes, et à sollicitar des audiences, dans l'antichambre de ses juges. Il en mourut bientêt de chagrin; mais Pondichéri, était réservé à de plus grands malheurs.

La guerre funeste de 1756 ayant éclaté en Europe, le ministère français oraignant avec trop juste raisen pour Pondichér et pour tous les établisaments de l'Inde, y en-

voya le libutehant-général comte de Lalli. · C'était un Irlandais de ces familles qui se transplantèrent en France avec celle de l'infortuné Jacques II. Il s'était si fort distingué à la bataille de Fontenoi, eù il avait pris de sa main plusieurs officiers anglais, que le roi le fit colonel sur le champ de bataille. C'était lui qui avait formé le plan, plus audacieux que praticable, de débarquer en Angleterre avec dix mille hommes, lorsque le prince Charles-Edouard y disputait la couronne. Sa haine contre les Anglais et son courage le firent choisir de préférence pour aller les combattre sur les côtes de Coromandel. Mais malheureusement il ne joignait pas à sa valeur la prudènce, la modération, la patience, nécessaires dans une commission si épineuse.

Il s'était figuré qu'Arcate était encore le pays de la richesse, que l'andichéri était bien pourvu de tout, qu'il serait parfaitement secondé de la compagnie et des troupes, et surtout de sen ancien régiment irlandais qu'il menait avec lui. Il fut trompé dans toutes ses espérances. Point d'argent dans les caisses, peu de munitions de toute espèce, des hoirs et des cipayes pour armée, des particuliers riches et la colonie pauvre; nulle subordination. Ces objets l'irritèrent et allumèrent en lui cette mauvaise humeur qui sied si mal à un chef, et qui nuit toujours aux affaires. S'il avait ménagé le conseil, s'il avait caressé les principaux officiers, l'oltuire Tom. LX.

il aurait pa se procurer des seconts d'argent, établir l'union, et mettre en sûreté Pondichéri.

La direction de, la compagnie des Indes l'avait conjuré, à son départs, »de réformer »les abus sans nombre, la prodigalité ou-»trée, et le grand désordre qui absorbait »tous les revenus.«. Il se prévalut trop de cette prière, et se fit des ennemis de tous ceux qui lui devaient obeir.

(28 avril :1758) Malgré le triste aspect sous lequel il envisaggait tous les objets, il eut d'abord des succès heureux. Il prit aux Anglais le fort Saint-David, à quelques lieues de Pondicheri, et en rasa les murs. Si l'on veut bien connaître la source de sa catastrophe si intéressante pour tout le militaire, il faut lire la lettre qu'il écrivit, du camp devant, Saint-David, à Duval Legrit, qui était gouverneur, de la ville de Pondichéri pour la compagnie.

(18 mai. 1758), »Cette lettre, monsieur, sera un secret éternel entre vous et moi »si vous me fournissez les moyens de ter-»miner mon entreprise. »Je vous, ai laisse »cent mille livres de mon argent pour vous vaider à subvenir aux frais qu'elle axige. »Je n'ai pas trouvé en arrivant la ressourge »de cent sous, dans votre bourse ni dans »celle de tout votre conseil. Vous m'avez »refusé les uns et les autres d'y employer »votre crédit. Je vous crois cependant »tous plus redevables à la compagnie que "mol, qui n'ai malheureusement l'honneur bde la connaître que pour y avoir perdu la moitié de mon bien, en 1720. Si vous recontinuez à me laisser manquer de tout, - met exposé à faire face à un mécontentement met la compagnie du beau zèle que ses employés témoignent ici pour leur service, mais je prendrai des mesures efficaces pour me pas dépendre, dans le court séjour que me parti et des motifs personnels dont je vois mue chaque membre paraît occupé, au risque total de la compagnie.«

une telle lettre ne devait ni lui faire des amis, ni lui procurer de l'argent. Il ne fut lpas concussionnaire; mais il montra indiscrètement une telle envie contre tous ceux qui s'étaient enrichis; que la haine publique en augmenta. Toutes les opérations de la guerre en souffrirent. Je trouve dans un Journal de l'Inde, fait par un officier municipal, ces propres paroles: »Il ne parle que de chainnes et de cachots, sans avoir égard à la adistinction et là l'âge des personnes. vient de traiter ainsi M. de Moracin luiranême. M. de Ladi re plaint de tout le monde, et tout le monde se plaint de lui. »Il a dit à M. le comte de ..... »qu'on me déteste, et qu'on voudrait me »voir bien loin. Je vous engage ma parole d'honneur, et je vous la donnerai par écrit, »que si M. de Levrit veut me donner cinq

»cent mille francs, je me démets de ma »charge, et je passe en France sur la »frégate.«

Le journal dit ensuite: »On est aujour-"Adhui à Pondichéri dans le plus grand em-»barras. On n'y a pas pu ramasser cent »mille roupies; les soldats menacest haute-»ment de passer en corps chez l'ennemi.«

(Décemb. 1758) Malgré cette horrible confusion, il eut le courage d'aller assièger Madrass, et s'empara d'abord de toute la ville Noire; mais ce sut précisément ce qui l'empêcha de réussir devant la ville haute, qui est le fort Saint-Georgé. Il écrivait de son camp devant ce fort, le 11 février 1759: »Si nous manquons Madrass, comme je le »orois, la principale raison à laquelle il »faudra l'attribuer, est le pillage de quinze smillions au moins, tant de dévasté que de répanda dans le soldat, et, j'ai honte de »le dire, dans l'officier qui n'a pas oraint »de se servir de mon nom en s'emparant »des cipayes chelingues et autres, pour faire »passer à Pondicheri un butin que vous auriez dû faire arrêter, vu son énorme quan-»tité.«

J'ai le journal d'un officier - général que j'ai déjà cité. L'auteur n'est pas l'ami du comte de Lalli, il s'en faut beaucoup; son témoignage n'en est que plus recevable, quand il atteste les mêmes griefs qui faisaient le désespoir de Lalli. Voici notamment comme il s'exprime:

'»Le pillage immense que les troupes avaient sfait dans la ville Noire, avait mis parmi velles l'abondance. De grands magasins de »liqueurs fortes y entretenaient l'ivrognerie set tous les maux dont elle est le germe. »Cest une situation qu'il faut avoir vue. »Les travaux, les gardes de la tranchée Ȏtaient faits par des hommes ivres. Le prégiment de Lorraine fut seul exempt de »cette contagion; mais les autres corps s'y adistinguèrent. Le régiment de Lalli »surpassa. De là les scènes les plus hon-»teuses et les plus destructives de la subor-»dination et de la discipline. On a vu des pofficiers se colleter avec des soldats, et, amille autres actions infâmes, dont le dérail renfermé dans les bornes de la vérités pla plus exacte, paraîtrait une exagération monstrueuse.«

(27 déc. 1758) Le comte de Lalli écrivait avec encore plus de désespoir cette lettre funeste: »L'enfer m'a vomi dans ce pays »d'iniquités, et j'attends, comme Jonas, la »baleine qui me recevra dans son ventre,«

(18 fév. 1759) Dans un tel désordre rien ne pouvait réussir. On leva le siège après avoir perdu une partie de l'armée. Les autres entreprises furent encore plus malheureuses sur terre et sur mer. Les troupes se révoltent, on les apaise à peine. Le général les mène dans la province d'Arcate, pour reprendre la forteresse de Vandavachi; les Anglais s'en étaient emparés après deux

tentatives inutiles, dans l'une desquelles ils avaient été complètement battus par le chevalier de Geogeghan. Lalli osa les attaquer avec des forces inférieures; il les eût vain-cus s'il eût été seconde; mais il ne remporta de cette expédition que l'honneur d'avoir donné une nouvelle preuve de ce courage opiniâtre qui faisait son caractère.

Après bien d'autres pertes, il fallut enfin se retirer dans Pondicheri. Une escadre de seize vaisseaux anglais obligea l'escadro française, envoyée au secours de la colonie. de quitter la rade de Pondicheri après une bataille indécise, pour se radouber dans l'île

de Bourbon.

. Il y avait dans la ville soixante mille habitants noirs, et cinq a six cents familles d'Europe avec très peu de vivres! Le général proposa d'abord de faire softir les noirs qui affamaient Pondichéri; mais comment chasser soixante mille hommes? le conseil n'osa l'entreprendre. Le général, avant résolu de soutenir le siège jusqu'à l'extrémité, et ayant publié un ban par lequel il était défendu sous peine de mort de parler de se rendre, fut force d'ordonner une recherche rigoureuse des provisions dans toutes les maisons de la ville. Elle fut faite sans menagement jusque chez l'intendant. chez tout le conseil et les principaux officiers. Cette démarche acheva d'irriter tous les esprits déjà trop aliénés! On ne savait que trop avec quel mépris et quelle dureté

ili ayait maité nous le chaseil. Il avait dit publiquement dans une de ses expéditions: » Je. ne veux pas attendre plus long temps plarrivée des munitions qu'on m'a promisés. » J'y attelerai, s'il le faut, le gouverneur Leyprit et tous les conseillers « Ce gouverneur Leyprit et tous les conseillers « Ce gouverneur Leyprit montrait aux officiers une lettre adresace depuis long-temps à lui-même, dans laquelle étaient ites propres paroles » L'irais
plutôt commander les Cafres que de rester
adans cette Sodome, qu'il n'est pas possible
aque le feur des Anglais ne détruise tôt ou
tard an défaut de celui du ciel.«

- Ainsi, par ses plaintes et ses emportements. Lalli s'était fait autant d'ennemis qu'il y avail d'officiers et d'habitants dans Pondichéri. On luir rendait outrage pour outrage; on affichait à sa poite des placards plus, insultants endore que ses lettres et ses discours. en fut tellement émuc que sa tête en parut quelque temps dénangée le La colère et l'inquiéfude produisent souvent ce triste effet. Un file du nabeb Chandasach était alors réfugie dans Pondichérit auprès de sa mère) Un sofficien débarqué depuis peu avec la flitten drançaisen qua i s'en etait : retournée. homine augu impartial que véridique i rap-l porte que cet Indien ayant vu souvent sur san lit la général français absolument au, chantant la messei et les pshumes, demanda sérieusement à un officier fort compusi d'était l'usage lea France que le roi choisit uni fau pouts son grands visirage: L'officier

etonie dui dit »Pourque me faites vous »une question aussi étrange?«, — »Cest, répliqua l'Indien, »parte que votre grand» visir nous a envoyé un fou pour rétablir »les affaires de l'Inde.«

Déjà les Anglais bloquaient Pondichéri par terre et par mer. Le général n'avait plus d'autre ressource que de traiter aves les Marattes qui l'avaient battu. Els lui premirent un secours de dix-huit mille hommes: mais sentant qu'on n'avait point d'argent à leur donner, aucun Maratte ne parut. On fut obligé de se rendre. Le conseil de Pondichéri somma le comte de Lalli de capituler. (14 jany. 1761) Il assembla un conseil de guerre. Les officiers de ce conseil conclurent à se rendre prisonniers de guerre suivant les cartels établis: mais le général Coote voulut avoir la ville à discretion. Les Français avaient démoli Saint-David: les Anglait étaient en droit de faire un désert de Pondichéri. Le comte de Lalli ent beau réclamer le cartel de vive voix et par écrit (16 janv.): on périssait de faim dans la ville! elle fut herée aux vainqueurs qui bientôt après resèrent les fortifications, les munails les, les magasins, tous les principaux logertientius a oz a

Dans le temps même que les Anglais em trisent dans la ville, les vainous s'accablaient réciprognement de reproches: et d'injures. Les dissistants voulurent tuer leur générals Le démanadant anglais fut obligé de luis denner une garde. On le transporta malade sur un palanquin. Il avait deux pistolets dans les mains, et il en menaçait les séditieux. Ces furieux, respectant la garde anglaise, coururent à un commissaire des guerres, intendant de l'armée, ancien officier, chevalier de Saint-Louis \*). Il met l'épée à la main: un des plus échauffés s'avance à lui, en est blessé et le tue.

Tel fut le sort déplorable de Bondichéri, dont les habitants se firent plus de mal qu'il n'en reçurent des vainqueurs. On transporta le général et plus de deux mille prisonniens en Angleterre. Dans ce long et péaible voyage, ils s'accusaient encore les uns les aut très de leurs communs malheurs.

A peine arrivés à Londres, ils écrivirent contre Lalli et contre le très-petit nombre de ceux qui lui avaient été attachés. Lalli et les siens écrivirent contre le conseil, les officiers et les habitants. Il était persuadé qu'ils étaient tous répréhensibles et que lui seul avait raison, qu'il vint à l'omiameblicate tout prisonnier qu'il était encoré des Anglais, et qu'il offrit de se rendre à la Bastille (Nov. 1762). On le prit au mon Dès qu'il fut enfers mé, la foule de ses ememis, que la compasision devait diminuer; augmenta. Il fut quinze mois en prison sans qu'on l'interrogeât.

En 1764, il mourat a Paris un jésuite, nomné Lavaur, long-temps employé dans

<sup>1-&</sup>quot;), Ili a'appielait: Dubois. ... i d. ...

il voulet s'en percer le cœur. On l'arrêta. Il s'emporta contre ses juges avec plus de fareur encore qu'il n'en avait étalé contre ses ennemis. C'est peut-être une nouvelle preuve de la forte persuasion où il fut toujours qu'il méritait des récompenses plutôt, oue des châtiments. Ceux qui connaissent le occur humain savent que d'ordinaire lescoupables se rendest justice eux - mêmes au fond de leur âme, qu'ils n'éclatent point contre les juges, qu'ils restent dans une confusion morne. Il ny a pas un seul exemple d'un condamné avouant ses fautes, qui ait chargé ses juges d'injures et d'opprobres. Je ne prétends pas que ce soit une preuve que Lalli fût entièrement innocent; mais c'est une preuve qu'il croyait l'être. On lui mit dans la bouche un bâillon qui débordait sur les lèvres: c'est ainsi qu'il fut conduit à la Grève dans un tombereau. Les hommes sont si légers que ce spectacle hideux attira plus de compassion que son supplice.

L'arrêt confisqua ses biens, en prélevant une somme de cent mille écus pour les pauvres de Pondichéri. On m'a écrit que cette somme ne put se trouver. Je n'assure point oe que j'ignore \*). Si quelque chose peut

<sup>\*)</sup> Presque tous les journaux ont débité que le parlement de Paris avait député au roi, pour le supplier de ne point accorder de grâce au condamné. Gela est très faux. Un tel acharnement, incompatible avec la justice de evec.

nous convaincre de cette fatalité qui entraîne tous les évènements dans ce chaos des affaires politiques du monde, c'est de voir un Irlandais chassé de sa patrie avec la famille de son roi, commandant à six mille lieues des troupes françaises dans une guerre de marchands, sur des rivages inconnus aux Alexandre, aux Gengis et aux Tamerlan, mourant du dernier supplice sur le bord de la Seine, pour avoir été pris par des Anglais dans l'ancien golfe du Gange.

Cette catastrophe, qui m'a semblé digne d'être transmise à la postérité dans toutes ses circonstances, ne m'a pas permis de détailler tous les malheurs que les Français éprouvèrent dans l'Inde et dans l'Amérique.

En voisi un triste resumé.

## CHAPITRE XXXV.

Pertes des Français.

(Mars 1757) La premiere perte des Français dans l'Inde fut celle de Chandernagor,

Fhumanité, aupit; equiert de parlement d'un approbre éternel. Il est vrai seulement que l'exécution fut accélérée de quelques heures parce qu'on craignait que cet infortuné genéral ne mourut, et qu'on envoya un courrier au roi à Choisy pour l'en prévenir. Voy. les Fragments sur l'Inde, dans le volume des Mélanges historiques,

poste important dont la compagnie française était en possession vers les embouchures du Gange. C'était de la qu'elle tirait ses plus belles marchandises.

Depuis la prise de la ville et du fort de Chandernagor, les Anglais ne cessèrent de ruiner le commerce des Français dans l'Inde. Le gouvernement de l'empereur était si faible et si mauvais, qu'il ne pouvait empêcher des , marchands d'Europe de faire des ligues et des guerres dans ses propres états. Les Anglais curent même la hardiesse de venir; attaquer Surate, une des plus belles villes de l'Inde et la plus marchande, appartenant à l'empereur. (Mars 1756) Ils la prirent, ils la pillèrent, ils y détruisirent les comptoirs de France, et en remporterent des richesses immenses, sans que la cour aussi imbécille que pompeuse du grand-mogol parût se ressentir de cet outrage, qui eût fait exterminer dass l'Inde tous les Anglais sous l'empire d'un Aurengzeb.

Enfin, il n'est resté aux Français dans cette partie du mondo, que le regret d'avoir dépensé pendant pluse de quarante ans des sommes immenses pour entretenir une compagaie qui n'a jamais fait le moindre profit, qui n'a jamais rien payé aux actionnaires et à ses créanciers du profit de son négoce; qui dans son administration indienne n'a subsiste que d'un secret brigandage, et qui n'a été soutenne que par une partie de la ferme du tabac que le roi lui accordait; exemple

mémorable et peut-être sontile du pens d'istelligence que la nation française a eue jusequ'ici du grand et ruineux commerce de l'Inde.

(Mai 1757) Tandis que les flottes et les armées anglaises ont ainsi ruiné les Français en Asie, elles les ont aussi chassés de l'Afrique. Les Français étaient maîtres fleuve du Sénégal, qui est une branche du Niger; ils y avaient des forts; ils y faisaient un grand commerce de dents d'éléphants, de pandre d'or, de gomme erabique, d'ambre gris, et surtout de ces Nègres que tantôt leurs princes veudent comme des animaux, et qui tantôt vendent leurs propres enfants ou se vendent eux-uûmes, pour aller servir des Européens en Amérique. Les Anglais ont pris tous les forts bâtis par les Français dans ces contrens, et plus de trois millions tournois en marchandises précieuses. . ,

Le dernier établissement que les Français avaient dans ces parages de l'Afrique était l'ils de Gorée; elle s'est rendue à discrétion, et il ne leur est rien resté alors dans l'Afri-

que (29 deca 1758).

Us ont fait bien de plus grandes pertes en Amérique. Sans entren ioi dans la détail de cent petits apmbate, et de la perte de tous les forts l'un après l'antre, il suffit de dire que les Anglais ont pris Louisbourg pour la seconde fois, aussi mal fortifié, aussi mal approvisionné que la première (26 juil. 1758).

Enfin, tandis que les Anglais entraient dans

Surate à l'embouchure du fleuve Indus (2 mars 1759), ils prenaient Québec et tout le Ganada au fond de l'Amérique septentrionale; les troupes qui ont hasardé un combat pour sauver Québec (18 sept.) ont été battues et presque détruites, malgré les efforts du général Montealm, tué dans cette journée et regretté en France. On a perdu ainsi en un seul

jour quinze cents lieues de pays.

Ces quieze cents lieues, dont les trois quarts sont des déserts glacés, n'étaient pas peut-être une perte réelle. Le Canada contait beaucoup et rapportait très-peu. Si la dixième partie de l'argent englouti dans cette colonie avait été employée à defricher nos terres incultes en France, on aurait fait un gain considérable; mais on avait voulu soutenir le Canada, et on a perdu cent années de peines avec tout l'argent prodigué sans retour.

Pour comble de malheur, on accusait des plus horribles brigandages presque tous ceux qui étaient employés au nom du roi dans cette malheureuse colonie. Ils ont été jugés au Châtelet de Paris, tandis que le parlement informait contre Lalli. Celui-ci, après avoir cent fois exposé sa vie, l'a perdue par la main d'un bourreau, tandis que les concussionnaires du Canada n'ont étis condamnés qu'à des restitutions et des amendes, tant il est de différence entre les affaires qui semblent les mêmes.

Dans le temps que les Anglais attaquaient

ainsi les Français dans le continent de l'Amérique, ils se sont tournés du côté des îles. La Guadeloupe, petite, mais florissante, où se fabriquait le meilleur sucre, est tombée entre leurs mains sans coup férir.

Enfin, ils ont pris la Martinique, qui était la meillure et la plus riche colonie qu'eût la

France.

: Ce royaume n'a pu essuyer de si grands désastres sans perdre encore tous les vaisseaux qu'il envoyait pour les prévenir; à peine une flotte était-elle en mer, qu'elle était ou prise ou détruite : on construisait. on armait des vaisseaux à la hâte; c'était travailler pour l'Angleterre, dont ils devenaient bientôt la proie.

· Quand on a voulu se venger de tant de pertes, et faire une descente en Irlande, il en a coûté des sommes immenses pour cette entreprise infructueuse; et des que la flotte destinée pour cette descente est sortie de Brest, elle a été dispersée en partie ou prise, ou perdue dans la vase d'une rivière nommée la Vilaine, sur laquelle elle a cherché un vain refuge. Enfin les Anglais ont pris Belle-Isle à la vue des côtes de la France qui ne pouvait la secourio.

Le seul duc d'Aiguillen vengea les côtes de France de tant d'offronts 'et de tant de pertes: Une flotte anglaise avait fait encore une descente à Saint-Cast, près de Saint Malo: tout le pays était exposé. Le duc d'Aiguillon, qui commandait dans le pays,

16 \*\*

marelie sur le unamp à la tête de la noblesse bretonne, de quelques bataillons et des miliees qu'il rencentre en chemin. 100 sept. 1758) Il ferce les Anglais de se rembarquer; une partie de leur arrière-garde est tuée, l'autre faite prisonnière de guerre; mais les Krasçais ont été malheureux partout ailleurs. Au reste, quel a été le prix de ce service du duc d'Aiguillon et de son sang versé en Italie? une persécution publique et acharnée presque semblable à celle de Lalli, qui prouve que ceux-là seuls ont raison qui se dérobent à la cour et au public.

Jamais les Anglais n'ont eu tant de supériorité sur mer; mais ils en eurent sur les Français dans tous les temps. Ils avaient détruit la marine de la France dans la guerre de 1741; ils avaient anéanti celle de Louis XIV dans la guerre de la succession d'Espagne; ils étaient les maîtres des mers du tomps de Louis XIII, de Henri IV, et encore plus dans les temps infortunés de la Lique. Le roi d'Angleterne, Henri VIII, eutlemème avantage sur Français Iv.

Si vous remontez aux temps anterieurs, vous trouverez que les flottes de Charles VI et de Philippe deriValois ne tiennent pas conre celles des rels d'Angleterre Henri V et Edouard III.

Quelle est la raiton de catte supériorité continuelle? N'est-ce pas que les Anglais ent besoin de la mer, dont les Français per-vent à toute force se passer, et que les ma-

tions reussissent toujours, comme on l'a déjà dit, dans les choses qui leur sont absolument nécessaires? N'est-ce pas aussi parce que la capitale est un port de mer, et que Paris ne connaît que les bateaux de la Seine? Serait-ce enfin que le climat et le sol anglais produisent des hommes d'un corps plus vigoureux, et d'un esprit plus constant que celui de France, comme il produit de meilleurs chevaux et de meilleurs chiens de chasse? Mais depuis Baïenne jusqu'aux côtes de Picardie et de Flandre, la France a des hommes d'un travail infatigable, et la Normandie seule a subjugué autrefois l'Angleterre.

Les affaires étaient dans cet état déplorable sur terre et sur mer, lorsqu'un homme d'un génie actif et hardi, mais sage, ayant d'aussi grandes vues que le maréchal de Belle-Isle, avec plus d'esprit, sentit que la France seule pouveit à petne suffire à réparer des pertes si énormes. Il a su engager l'Espagne à seutenir la querelle; il a fait une cause commune de toutes les branches de la maison de Bourbon. Ainsi l'Espagne et l'Autriche ont été jointes avec la France par le même intérêt. Le Portugal était en effet une province de l'Angleterre, dont effet une province de l'Angleterre de l'Angleterre

peut être le plus grand trait de politique dont l'histoire moderne fasse mention. Elle a encore été inutile, Les Anglais ont résisté à l'Espagne et ont sauvé le Portugal.

Autrefois l'Espagne seule était redoutée de toute l'Europe sous Philippe II, et maintenant réunie avec la France, elle ne peut vien contre les Anglais. Le comte de La Lippe Schomburg, l'un des seigneurs de Westphalie, est envoyé par le roi d'Angleterre au secours du Portugal: il n'avait jamais commandé en chef; il avait peu de troupes. Cependant des qu'il est arrivé il gagne la supériorité sur les Espagnols et les Français réunis; il repousse tous leurs, efforts; il met le Portugal en sûreté.

Dans le même temps une flotte d'Angleterre faisait payer cher aux Espagnols leur déclaration tardive en faveur de la France.

(13 aug. 1762) La Havane, bâtie sur la côte septentrionale de Cuba, la plus grande île de l'Amérique, a l'entrée du golfe du Mexique, est le rendez-vous de ce Nouveau-Monde. Le port aussi immense que sûn peut contenir mille vaisseaux. Il est défendu par trois forts dont part un feu croisé qui rend l'abord impossible aux ennemis. Le comte d'Albemarie et l'amiral Poçok vienment attaquer l'île; mais ils se gardent bien de tenter les approches du port; ils descendent sur une plage éloignée qu'on croyait inabordable. (13 aug. 1762) Ils assiégent par terre le fort le plus considérable, ils le

prennent, et forcent la ville, les forts et toute l'île à se rendre, avec douze vaisseaux de guerre qui étaient dans le port, de vingt-

sept navires charges de trésors.

On trouva dans la ville vingt-quatre de nos millions en argent comptant. Tout fut partagé entre les vainqueurs qui mirent à part la seizième partie du butin pour les pauvres. Les vaisseaux de guerre furent pour le roi, les vaisseaux marchands pour l'amiral et pour tous les officiers de la flotte. Tout ce butin montait à plus de quatre-vingts millions. On a remarqué que dans cette guerre et dans la précédente, l'Espagne avait perdu plus qu'elle ne retire de l'Amérique

en vingt années.

Les Anglais, non contents de leur avoir pris la Havane dans la mer du Mexique et l'île de Cuba, coururent leur prendre dans la mer des Indes les îles Philippines qui sont à peu près les antipodes de Cuba. Ces îles Philippines ne sont guere moins grandes que l'Angleterre, l'Ecosse et l'Irlande, et seraient plus riches si elles étaient bien administrées. une de ces îles avant des mines d'or, et leuns côtes produisant des perles. Le grand vais, seau d'Acapalco, chargé de la valeur de trois millions de piastres, arrivait dans Mapille la capitale. (31 octob. 1762) On prit Manille, les îles et le vaisseau surtout, malgré les assurances, données par un jésuite de la part de sainte Potamienne, patronne de la ville, que Manille ne serait jamais

nades, Tabago, la Dominique leur farent encore acquises; et c'est par le moyen de ces îles, ainsi que par la Jamaique, qu'ils font un commerce séverement prohibé et toujours exercé, parce qu'il est favorable aux deux nations, et que la loi de la nécessité est toujours la première.

La France ne put obtenir qu'avec beaucoup de difficulté le droit de peche vers Terre-Neuve, et une petite île inculte, nommée Miquelon, peur y faire secher la morue, sans pouvoir y faire le moindre établissement; triste droit sujet à de fréquentes

La France, à laquelle on rendit Pondichéri et quelques comptoirs, fut exclue dans. Plade de ses établissements sur le Gange, elle céda ses possessions sur le Sénégal en Afrique, mais on lui remit Gorée On fut encore obligé de démolir toutes les fortifications de Dunkerque du côté de la mer. " L'état perdit, dans le cours de cette funeste guerre, la plus florissante jeunesse, plus de la moitie de l'argent comptant qui circulait dans le royaume, sa marine, son commerce, son orédit. On a cru qu'il eût été très aisé de prévenir tant de malheurs en d'accommodant avez iles Anglais, pour un petit terrain litigieux vers le Canada: 'mais quelques ambitieux; peur se faire valeir et se readre nécessaires, précipitérent la France dans cette guerre fatale. Il en avait été de même en 1944 L'amour propre de deux

ou trois personnes suffit pour désoler toute l'Europe. La France avait un si pressant besoin de cette paix, qu'elle regarda ceux qui la conclurent comme les bienfaiteurs de la patrie. Les dettes dont l'état demeurait surchargé, étaient plus grandes encore que celles de Louis XIV. La dépense seule de l'extraordinaire des guerres, avait été en une année de quatre cent millions: qu'on juge par là du reste. La France aurait beaucoup perdu, quand même elle eût été victorieuse.

Les suites de cette paix si deshonorante et si nécessaire, furent plus funestes que la paix même. Les colons du Canada aimèrent. mieux vivre sous les lois de la Grande-Bretagne, que de venir en France; et quelque temps après, quand Louis XV eut cédé à la couronne d'Espagne la Nouvelle Orléans et tout le pays qui s'étend sur la rive droite du Mississipi, il arriva pour comble de douleur et d'humiliation, que les officiers du roi d'Espagne condamnérent à être pendus les officiers du roi de France qui ne se soumirent à eux qu'avec répugnance. Le procureur-général, son gendre, d'anciens capitaines chevaliers de Saint-Louis, des négociants, des avocats ayant fait quelques représentations sur les formalités qu'il convenait d'observer, le commandant envoyé d'Espagne les invita à dîner; on leur fit leur proces au sortir de table, on les condamna à la corde, et par grâce on les arquebusa, ce qui est, dit-on, plus honorable. Le commandant qui Voltaire. Tome IX.

fit cette étrange exécution, était ce même Oreilli, Irlandais au service d'Espagne, qui fit battre depuis l'armée espagnole par les Algériens. Cette défaite à été publique en Europe et en Afrique; et l'indigne mort des officiers du roi de France dans la Nouvelle-Orléans est encore ignorée.

## CHAPITRE XXXVI.

Gouvernement intérieur de la France. Querelles et aventures, depuis 1750 jusqu'à 1762.

Long-temps avant cette guerre funeste, et pendant son cours, l'intérieur de la France fut troublé par cette autre guerre si ancienne et si interminable, entre la juridiction séculière et la discipline ecclésiastique; leurs bornes n'ayant jamais été bien marquées, comme elles le sont aujourd'hui en Angleterre, dans tant d'autres pays, et surtout en Russie, il en résultera toujours des dissensions dangereuses, tant que les droits de la monarchie et ceux des différents corps de l'état seront contestés.

Il se trouva, vers l'an 1750, un ministre des finances assez hardi pour faire ordonner que le clergé et les religieux donneraient un état de leurs biens, afin que le roi pût voir, par ce qu'ils possédaient, ce qu'ils devaient à l'état. Jamais proposition ne fut

plus juste, mais les conséquences en parurent sacriléges. Un vieil évêque de Marseille écrivit au contrôleur-général: » Ne nous »mettez pas dans la nécessité de désobéir à »Dieu ou au roi; vous savez lequel des deux »aurait la préférence.« Cette lettre d'an évêque affaibli par l'âge, et incapable d'écrire, était d'un jésuite, nommé Lemaire, qui le dirigeait lui et sa maison. Ce jésuite était un fanatique de bonne foi, espèce d'hommes toujours dangereuse.

Le ministère fut obligé d'abandonner une entreprise qu'il n'eût pas fallu hasarder si on ne pouvait la soutenir . Quelques membres du clergé imaginèrent alors d'occuper le gouvernement par une diversion embarrassante, et de le mettre en alarme sur le spirituel pour faire respecter le temporel.

Ils savaient que la fameuse bulle Unigenatus était en exécration aux peuples. On résolut d'exiger des mourants des billets de

<sup>&</sup>quot;) Voyez les notes sur le Siècle de Louis XIV. Le contrôleur-général des finances était M. de Machault. Cette entreprise, qui lui fit perdre sa place, lui mérite la reconnaissance de la nation; on le fit ministre de la marine. Au reste, le clergé n'eut le crédit d'empecher la réussite du plan de M. de Machault, que parce qu'il se ligua avec les ennemis que ce ministre avait dans le conseil. Les corps en France ne peuvent influer dans aucune révolution que comme les instruments de l'ambition de quelques hommes en place, ou d'une cabale de courtisans.

confession: il fallait que ces billets fussent signés par des prêtres adhérents à la bulle, sans quoi point d'extrême-onction, point de viatique; on refusait sans pitié ces deux consolations aux appelants, et à ceux qui se confaissaient à des appelants. Un archevêque de Paris entra surtout dans cette manœuvre, plus par zèle de théologien que par

esprit de cabale.

Alors toutes les familles furent alarmées, le chisme fut annoncé: plusieurs de ceux qu'on appelle jansénistes commençaient à dire hautement, que si on rendait les sacrements si difficiles, on saurait bientôt s'en passer à l'exemple de tant de nations. Ces minuties bourgeoises occupérent plus les Parisiens que tous les grands intérêts de l'Europe. C'étaient des insectes sortis du cadavre du molinisme et du jansénisme, qui, en bourdonnant dans la ville, piquaient tous les citoyens. On ne se souvenait plus ni de Metz, ni de Fontenoi, ni des victoires, ni des disgrâces, ni de tout ce qui avait ébranlé l'Europe. Il y avait dans Paris cinquante mille énergumènes qui ne savent pas en quel pays coulent le Danube et l'Elbe, et qui croyaient l'univers bouleversé pour des billets de confession. Tel est le peuple.

Un curé de Saint-Étienne-du-Mont, petite paroisse de Paris, ayant refusé les sacrements à un conseiller du Châtelet, le parlement

mit en prison le curé.

Le roi voyant cette petite guerre civile

excitée entre les parlements et les évêques, défendit à ses cours de judicature de se mêler des affaires concernant les sacrements, et en réserva la connaissance à son conseil privé. Les parlements se plaignirent qu'on leur 'ôtât ainsi l'exercice de la police générale du royaume, et le clergé souffrit impatiemment que l'autorité royale voulût pacifier des querelles de religion. Les animosités s'aigrirent de tous côtés.

Une place de supérieure dans l'hôpital des filles acheva d'allumer la discorde. L'archevêque voulut seul nommer à cette place; le parlement de Paris s'y opposa; et le roi ayant jugé en faveur du prélat, le parlement cessa de faire ses fonctions et de rendre la justice: il fallut que le roi envoyât, par ses mousquetaires, à chaque membre de ce tribinal des lettres de cachet, portant ordre de reprendre leurs fonctions sous peine de désobéissance.

Les chambres siégèrent donc comme de coutume, mais quand il fallut plaider, il ne se trouva point d'avocats. Ce temps ressemblait en quelque manière au temps de la Fronde; mais dépouillé des horreurs de la guerre civile, il ne se montrait que sous une forme susceptible de ridicule.

Ce ridicule était pourtant embarrassant. Learoi résolut d'éteindre, par sa modération, ce feu qui faisait craindre un incendie; ilexhorta le clergé à ne point user de rigueurs dangereuses; le parlement reprit ses

(Fév. 1752) Mais bientôt après les billets de confession reparurent; de nouveaux refus de sacrements irritèrent tout Paris. Le même curé de Saint-Étienne, trouvé coupable d'une seconde prévarication, fut mandé par le parlement, qui lui défendit à lui et à tous les curés de donner un pareil scandale, sous peine de la saisie du temporel. Le même arrêt invita l'archevêque à faire cesser luimême le scandale. Ce terme d'invitation paraissait entrer dans les vues de la modéraration du roi. L'archevêque ne voulant pas même que la justice séculière eût le droit de lui faire une invitation, alla se plaindre à Versailles. Il était soutenu par un ancien évêque de Mirepoix, nommé Boyer, chargé du ministère de présenter au roi les suiets pour des bénéfices. Cet homme, autrefois théatin, puis évêque, et devenu ministre an département des bénéfices, était d'un esprit fort borné, mais zélé pour les immunités de l'Eglise; il regardait la bulle comme un article de foi; et ayant le crédit attaché à sa place, il persuada que le parlement touchait à l'encensoir. L'arrêt du parlement fut cassé; ce corps fit des remontrances fortes et pathétiques.

Le roi lui ordonna de s'en tenir à lui rendre compte de toutes les dénonciations qu'on ferait sur ces matières, se réservant à luimême le droit de punir les prêtres dont le zèle scandaleux pourrait faire naître des semences de schisme. Il défendit, par un arrêt de son conseil d'état, que ses sujets se donnassent les uns aux autres les noms de novateurs, de jansénistes et de sémi-pélagiens: c'était ordonner à des fous d'être

sages.

Les curés de Paris, excités par l'archevêque, présentèrent une requête au roi en faveur des billets de confession. Sur-lechamp le parlement décréta le curé de Saint-Jean-en-Grève, 'qui avait formé la requête. Le roi cassa encore cette procédure de justice; le parlement cessa encore ses fonctions. Il continua à faire des remontrances, et le roi persista à exhorter les deux partis à la paix. Ses soins furent inutiles.

Une lettre de l'évêque de Marseille, déponcée au parlement, fut brûlée par la main du bourreau; un écrit de l'évêque d'Amiens, condamné. Le clergé étant assemblé pour lors à Paris, comme il s'assemble tous les cinq ans pour payer au roi ses subsides, résolut de lui aller porter ses plaintes en habits pontificaux; mais le roi ne voulut point

de cette cérémonie extraordinaire.

(Aug. 1752) D'un autre côté le parlement condamna un porte-dieu à l'amende, à demander pardon à genoux et à être admonété, et un vicaire de paroisse au banissement. Le roi cassa encore cet arrêt.

Les affaires de cette espèce se multiplièrent. Le roi recommanda toujours la pair sans que les ecclesiastiques cessassent de refuser les sacrements, et sans que le parle-

ment cessât de proceder contre eux.

(Nov.) Enfin le roi permit aux parlements de juger des sacrements, en cas qu'il y eût un procès à leur sujet: mais il leur défendit de chercher à juger, lorsqu'il n'y aurait pas de parties plaignantes. Le parlement réprit une seconde fois ses fonctions, et les plaideurs, qu'on avait négligés pour ces affaires, éurent la liberté de se ruiner à l'ordinaire.

(Déc.) Le feu couvait toujours sous la cendre. L'archevêque avait ordonné de refuser le sacrement à deux pauvres vieilles religieuses de Sainte-Agathe, qui ayant entendu dire autrefois à leur directeur que la bulle Unigenitus est un ouvrage diabolique, traignaient d'étre damnées, si elles recevaient cette bulle en mourant: elles craignaient d'être damnées aussi en manquant d'extrêmeonction. Le parlement envoya son greffier à l'archevêque pour le prier de ne pas refuser à ces deux filles les secours ordinaires; et le prélat ayant répondu, selon sa coutume, qu'il ne devait compte qu'à Dieu seul, son temporel fut saisi; les princes du sang et les pairs furent invités à venir prendre séance au parlement.

La querelle alors pouvait devenir sérieuse; on commença a craindre les temps de la Fronde et de la Ligue. Le roi défendit aux princes et aux pairs d'aller opiner dans le parlement de Paris, sur des affaires dens

il attribuait la connaissance à son conseil privé. (Janv. 1753) L'archevêque de Paris ent même le crédit d'obtenir un arrêt du conseil pour dissoudre la petite communauté de Saint-Agathe, où les filles avaient si mau-

vaise opinion de la bulle Unigenitus.

Tout Paris murmura. Ces petits troubles s'étendirent dans plus d'une ville du royaume. Les mêmes scandales, les mêmes refus de sacrements partageaient la ville d'Orléans: le parlement rendait les mêmes arrêts pour Orléans que pour Paris; le chisme allait se former. Un caré de Rosainvilliers, diocèse d'Amiens, s'avisa de dire un jour à son prône, »que ceux qui étaient jansénistes eussent à »sortir de l'Eglise, et qu'il serait le premier så tremper ses mains dans leur sang.« eut l'audace de désigner quelques-uns de ses paroissiens, à qui les plus fervents constitu-tionnaires jetèrent de pierres pendant la procession, sans que les lapides et les lapidants eussent la moindre connaissance de ce que c'est que la bulle et le jansénisme.

Une telle violence pouvait être punie de mort. Le parlement de Paris, dans le ressort duquel est Amiens, se contenta de bannir à perpétuité ée prêtre factieux et sangumaire: et le roi approuva cet arrêt, qui ne portait pas sur un délit purement spirituel, mais sur le crime d'un séditieux per-

turbateur da repos public.

Dans: ces troubles, Louis XV était comme un père occupé de séparer ses enfants qui

pereur, l'Inde et l'Amérique désolées, et qu'on retombe ensuite dans cette petite guerre de plume, on croit entendre le bruit d'une pluie après les éclats du tonnerre. Mais on devait se souvenir que l'Allemagne, la Suède, la Hollande, la Suisse, avaient autrefois éprouvé des secousses bien plus violentes pour des inepties; que l'inquisition d'Espagne était pire que des troubles civils, et que chaque nation a ses folies et ses malheurs.

(Juillet 1753) Le parlement de Normandie imita celui de Paris sur les sacrements. Il ajourna l'évêque d'Evreux, il cessa aussi de rendre la justice. Le roi envoya un officier de ses gardes biffer les registres de ce parlement, qui fut à la fin plus docile que celui de Paris.

La justice distributive interrompue dans la capitale eût été un grand bonheur, si les hommes étaient sages et justes; mais comme ils ne sont ni l'un ni l'autre, et qu'il faut plaider, le roi commit des membres de son conseil d'état pour vider les procès en dermier ressort. (Nov.) On voulut faire enregistrer l'érection de cette chambre au Châtelet, comme s'il était nécessaire qu'une justice inférieure donnât l'authenticité à l'autorité royale. L'asage de ces enregistrements avait eu presque toujours ses inconvénients; mais ce défaut de formalité en aurait eu peut-être de plus grands encore. Le Châtelet refusa l'enregistrement, on l'y força par des

lettres de jussion. La chambre royale s'assembla, mais les avocats ne voulurent point plaider; on se moqua dans Paris de la chambre royale; elle en rit elle-même: tout se tourna en plaisanterie, selon le génie de la nation, qui rit toujours le leademain de ce qui l'a consternée ou animée la veille. Les ecclésiastiques riaient aussi, mais de la joie

de leur triomphe.

(Juillet 1754) Boyer, ancien évêque de Mirepoix, qui avait été le premier auteur de tous les troubles sans le savoir, étant tombé en enfance dans son grand âge, par la constitution de ses organs, tout parut tendre à la conciliation. Les ministres négocièrent avec le parlement de Paris. corps fut rappelé et revint, à la satisfaction de toute la ville et au bruit de la populace qui criait: »Vive le parlement!« Son retour fut un triomphe. Le roi, qui était aussi fatigué de l'inslexibilité des ecclésiastiques que de celle des parlements, ordonna le silence et la paix, et permit aux juges séculiers de procéder contre ceux qui troubleraient l'un ou l'autre.

(Sept.) Le chisme éclatait de temps en temps à Paris et dans les provinces; et malgré les mesures que le roi avait prises pour empêcher le refus des sacrements, plusieurs évêques cherchaient à se faire un mérite de ce refus auprès de la cour de Rome. Un évêque de Nantes ayant donné dans sa ville cet exemple de rigueur ou de scandale, fut

condamné par le simple présidial de Nantes à payer six mille francs d'amende, et les paya sans que le roi le trouvât mauvais, tant

il était las de ces disputes.

De pareilles scènes arrivaient dans tout le royaume, et, en attristant quelques intéressés, amusaient la multitude oisive. Il y avait à Orléans un vieux chanoine janséniste qui se mourait, et à qui ses confrères refusaient la communion. (Oct.) Le parlement de Paris les cendamna à douze mille livres d'amende, et ordonna que le malade serait communié. Le lieutenant-criminel en conséquence arrangea tout pour cette cérémonie, comme pour une exécution; les chanoines firent tant que leur confrère mourut sans sacrements, et ils l'enterrèrent le plus mesquinement qu'ils purent.

Rien n'était devenu plus commun dans le royaume que de communier par arrêt du parlement. Le roi qui avait exilé ses juges séculiers pour n'avoir pas optempéré à ses ordres, voulut tenir la balance égale, et exiler aussi ceux du clergé qui s'obstineraient au chisme. Il commença par l'archevêque de Paris. (Déc. 1754) Il fut relegué à sa maison de Conflans, à trois quarts de lieue de la ville; exil doux qui ressemblait plus à un avertissement paternel qu'à une punition.

Les évêques d'Orléans et de Troyes furent pareillement exilés à leurs maisons de plaisance avec la même douceur. L'archevêque de Paris, étant aussi inflexible dans sa maison de Conflans que dans sa demeure

épiscopale, fut relégué plus loin.

Le parlement pouvant alors agir en liberté, reprimait la Sorbonne, qui ayant autrefois regardé la bulle avec horreur, la regardait maintenant comme une règle de foi. Elle menaçait de cesser ses leçons; et le parlement qui avait lui-même cessé ses fonctions plus importantes, ordonnait à la faculté de continuer les siennes; il soutenait les libertés de l'Église gallicane, et le roi l'approuvait; mais quand il allait trop loin, le roi l'arrêtait; et en confirmant la partie des arrêts qui tendait au bien public, il cassait celle qui lui paraissait trop peu mesurée. Ce monarque se voyait toujours entre deux grandes factions animées, comme les empereurs romains entre les bleus et les verts; il était oc-cupé de la guerre maritime que l'Angleterré commençait à lui faire; celle de terre paraissait inévitable: ce n'était guère le temps de parler d'une bulle.

Il lui fallait encore apaiser les contestations du grand-conseil et de ses parlements; car presque rien n'était déterminé en France par des lois précises, les bornes, les privilèges de chaque corps étant incertains: le clergé ayant toujours voulu étendre sa juridiction, les chambres des comptes ayant disputé aux parlements beaucoup de prérogatives, les pairs ayant souvent plaidé pour les leurs contre le parlement de Paris, il n'était pas étonnant

que le grand-conseil eût avec lui quelques

querelles.

Ce grand - conseil était originairement le conseil des rois, et les accompagnait dans tous leurs voyages. Tout changea peu a peu dans l'administration publique, et le grandconseil changea aussi. Il ne fut plus qu'une cour de judicature sous Charles VIII. Il décide des évocations, de la compétence des juges, de tous les procès concernant tous les benefices du royaume, excepté de la régale; il a le droit de juger ses propres officiers. (Janv., févr. et mars 1756) Un conseiller de cette cour fut appele au Châtelet pour ses dettes. Le grand-conseil revendiqua la cause et cassa la sentence du Châtelet. Aussitôt le parlement s'émeut, casse l'arrêt du grand-conseil, et le roi casse l'arrêt du parlement. Nouvelles remontrances, nouvelles querelles; tous les parlements s'élèvent contre le grand-conseil, et le public se partage. Le parlement de Paris convoque encore les pairs pour cette dispute de corps, et le roi défend encore aux pairs cette association: l'affaire enfin reste indécise comme tant d'autres.

Cependant le roi avait des occupations plus importantes. Il fallait soutenir contre les Anglais sur terre et sur mer une guerre onéreuse; il faisait en même temps cette mémorable fondation de l'École militaire, le plus beau monument de son règne, que l'impératrice Marie-Thérèse a imité depuis. Il fallait des secours de finances, et le parle-

ment se rendait difficile sur l'enregistrement des édits qui ordonnaient la perception des deux vingtièmes. On a été depuis obligé d'en payer trois, parce que lorsqu'on a guerre, il faut que les citoyens combattent; on qu'ils payent ceux qui combattent; il n'y

a pas de milieu.

(Aug. 1756) Le roi tint un lit de justice à Versailles, où il convoqua les princes et les pairs, avec le parlement de Paris: il fit enregistrer ses édits; mais le parlement, de retour le Paris, protesta contre cet enregistrement. Il prétendait que non-seulement il n'avait pas eu la liberté nécessaire de l'examen, mais que cet édit demandait des modifications qui me blessassent ni les intérêts du roi, ni ceux de l'état, qui étaient les mêmes, et qu'il avait fait serment de maintenir; et il disait que son devoir n'était pas de plaire, mais de servir: ainsi le zèle combattait l'obéissance.

Les épines du schisme se mêlaient à l'importante affaire des impôts. Un conseiller du parlement, malade à sa campagne, dans le diocèse de Meaux, demanda les sacrements; un curé les lui refusa comme à un ennemi de l'Église, et le laissa mourir sans cette cérémonie: on procéda contre le curé;

qui prit la fuite.

L'archevêque d'Aix avait fait un nouveau formulaire sur la bulle et le parlement d'Aix l'avait condamné à donner dix mille livres aux pauvres; il fut obligé de faire cette aumône, et il en fut pour son formulaire et

Troyes avait troublé son diocèse, le roi l'envoya prisonnier chez des moines en Alsace. L'archevêque de Paris, à qui l'on avait permissale revenir à Conslans, déclara excommuniés ceux qui liraient les arrêts et les remontrances des parlements sur la bulle et aux les billets de confession.

Louis XV, que tant d'animosités embarassaient, poussa la circonspection jusqu'a demander l'avis du pape Lambertini, Benoît XIV, homme aussi modéré que lui, aimé de la chrétienté pour la douceur et la gaîté de son caractère, et qui est aujourd'hui regretté ide plus en plus. Il ne se mêla jamais d'aucune affaire que pour recommander la paix. C'était son secrétaire des brefs, le cardinal Passionei, que faisait tout. Ce cardinal, le seul alors dans le sacré collège qui fût homme de lettres, était un génie assez élevé pour mépriser les disputes dont il s'agissait. Il haïssait les jésuites qui avaient fabriqué la bulle; il ne pouvait se taire sur la fausse démarche qu'en avait fait à Rome, de condammer dans, cette bulle des maximes vertueuses, d'une vérité éternelle, qui appar, tienment à tous les temps et à toutes les nations; celle-ci, par exemples , »La crainte seliume excommunication injuste me doit point petipeober de feire son devoire

" Gette maxime est dans i toute, la terre la comvegarde de la vertus l'Yous les anciena, mans rilée modernes iont dit; que le, devoir doit l'emporter sur la cfainte du supplice même.

Mais quelque étrange que parût la hulle en plus d'un point, ni le cardinal Passionei, ni le pape, ne pouvaient rétracter une constitution regardée comme une loi de l'Église. Benoît XIV envoya au roi une lettre circulaire pour tous les évêques de France, dans laquelle il regardait, à la vérité, cette bulle comme une loi universelle, à laquelle on ne peut résister »sans se mettre en danger de perdre son salut éternel:« mais enfin il déseidait que, »pour éviter le scandale, il faut auque le prêtre avertisse les mourants soup»connés de jansénisme qu'il seront dam»périls.«

Le même pape, dans sa lettre particulière au roi, lui recommandait les droits le l'épiscopat. Quand on consulte un pape, quel qu'il soit, on doit bien s'attendre qu'il écrira

comme un pape doit écrire.

Mais Benoît XIV, en rendant ce qu'il devait à sa place, donnait aussi tout ce qu'il pouvait à la paix, à la bienséance, à l'autorité du monarque. On imprima le bref du pape adressé aux évêques. (6 déc. 1756) Le parlement eut le courage ou la témérité de le condamner et de le supprimer par un arrêt. Cette démarche choqua d'autant plus le roi que c'était lui même qui avait envoyé sux évêques ce bref condamné par son parlement. Il n'était, point question dans op

bref des libertés de l'Eglise gallicane, et des droits de la monarchie, que le parlement a soutenus et vengés dans tous les temps. La cour vit dans la censure du parlement plus de mauvaise humeur que de modération.

Le conseil croyait avoir un autre sujet de réprouver la conduite du parlement de Paris; plusiers autres cours supérieures, qui portent le nom de parlement, s'intitulaient Classes du parlement du royaume; c'est un titre que le chancelier de l'Hospital leur avait donné; il ne signifiait que l'union des parlements dans l'intelligence et le maintien des lois: les parlements ne prétendaient pas moins que représenter l'état entier, divisé en différentes compagnies, qui toutes faisant un seul corps, constitueraient les états généraux perpétuels du royaume. Cette idée eût été grande, mais elle eût été trop grande, et l'autorité royale en était irritée.

Ces considérations, jointes aux difficultés qu'on faisait sur l'enregistrement des impôts, déterminèrent le roi à venir réformer le parlement de Paris dans un lit de justice.

Quelque secret que le ministère eût gardé, il perça dans le public. Le roi fut reçu dans Paris avec un morne silence. Le peuple ne voit dans un parlement que l'ennemi des impôts; il n'examine jamais si ces impôts sont nécessaires: il ne fait pas même réflexion qu'il vend sa peine et ses denrées plus cher à proportion des taxes, et que le fardeau tombe sur les riches. Ceux-ci se plaignent eux-mêmes, et encouragent les mur-

mures de la populace.

Les Anglais dans cette guerre ont été plus chargés que les Français; mais en Angleterre la nation se taxe elle-même; elle sait sur quoi les emprunts seront remboursés. La France est taxée, et ne sait jamais sur quoi seront assignés les fonds destinés au payement des emprunts. Il n'y a point ea Angleterre de particuliers qui traitent aves l'état des impôts publics, et qui s'enrichiasent aux dépens de la nation; c'est le contraire en France. Les parlements de France ent toujours fait des remontrances aux rois contre ces abus; mais il y a des temps où ces remontrances, et surtout les difficultés d'enregistrer, sont plus dangereuses que ces impôts mêmes; parce que la guerre exige des secours présents, et que l'abus de ces secours présents, et que l'abus de ces secours ne peut être corrigé qu'avec le temps.

Le roi vint au parlement faire lire un édit par lequel il supprimait deux chambres de ce corps et plusieurs officiers. Il ordonna qu'on respectat la bulle Unigenitus, défendit que les juges séculiers prescrivissent l'administration des sacrements, en leur permettant seulement de juger des abus et des délits commis dans cette administration, enjoignant aux évêques de prescrire à tous les curés la modération et la discrétion, et voulant que toutes les querelles passées »fus-seent ensevelies dans l'oubli.« (13 décemb.

1756) Il ordonna que nul conseiller n'aurait voix délibérative avant l'âge de vingt-cinq ans, et que personne ne pourrait opiner dans l'assemblée des chambres qu'après avoir servi dix années. Il fit enfin les plus expresses »inhibitions d'interrompre, sous quel»que prétexte que ce pût être, le service or»dinaire.«

Le chancelier alla aux avis pour la forme; le parlement garda un profond silence; le roi dit qu'il veulait être obei, et »qu'il »punirait quiconque oserait s'écarter de son »devoir:«

Le leademain quinze conseillers de la grand'chambre remirent leur démission sur le bureau. Cent quatre-vingt membres du parlement se démirent bientôt de leurs charges. Les murmures furent grands dans toute la ville.

Parmi tant d'agitations qui troublaient tous les esprits au milieu d'une guerre funeste, dans le prodigieux dérangement des finances, qui rendait cette guerre plus dangereuse, et qui irritait l'animosité des mécontents, enfia parmi les épines des divisions semées de tous côtés entre les magistrats et le clergé; dans le bruit de toutes ces clameurs, il était trèsdifficile de faire le bien, et il ne s'agissait presque plus que d'empêcher qu'on ne fit beaucoup de mal.

## CHAPITRE XXXVII.

Attentata contre la personne du roi.

(1757) Ces émotions du peuple furent bientôt ensevelies dans une consternation générale, par l'accident le plus imprévu et le plus effrayant. Le roi fut assassiné, le 5 janvier, dans la cour de Versailles, en présence de son fils, au milieu de ses gardes et des grands officiers de sa couronne. Voici comment cet étrange évènement arriva.

Un misérable de la lie du peuple, nommé Robert-François Damiens, né dans un village auprès d'Arras, avait été long-temps domestique à Paris dans plusieurs maisons; c'était un homme dont l'humeur sombre et ardents

avait toujours ressemblé à la démence.

Les murmures généraux qu'il avait entendus dans les places publiques, dans la grandsalle du palais et ailleurs, allumèrent son imagination. Il alla à Verssilles comme un homme égaré; et, dans les agitations que lui donnait son dessein inconcevable, il demanda à se faire saigner dans son auberge. Le physique a une si grande influence sur les idées des hommes, qu'il protesta depuis, dans ses interrogatoires, »que s'il avait été saigné comme il le ademandait, il n'aurait pas commis son crime.«

Son dessein était le plus inour qui fût jamais tombé dans la tête d'un monstre de cette espèce: il ne prétendait pas tuer le roi, comme en effet il le soutint depuis, et comme malheureusement il l'aurait pu; mais il vonlait le blesser: c'est ce qu'il déclara dans son procès criminel devant le parlement:

Je n'ai point eu intention de tuer le roi; je l'aurais tué si j'avais voulu; je ne l'ai fait que pour que Dieu pût toucher le roi; set le porter à remettre toutes choses en splace, et la tranquillité dans ses états; et sil n'y a que l'archevêque de Paris seul qui sest cause de tous ces troubles.«

Cette idée avait tellement échauffé sa tête, que, dans un autre interrogatoire, il dit:

» J'ai nommé des conseillers au parlement, parce que j'en ai servi un, et parce que presque tous sont furieux de la conduite de M. l'archevêque. « En un mot le fanatisme avait troublé l'esprit de ce malheureux au point que dans les interrogatoires qu'il subit à Versailles, on trouve ces propres paroles:

myInterrage quels motifs l'avaient porté à suttenter à la personne du roi, a dit que c'est mà cause de la religion.«

Tous les assassinats des princes chrétiens unt en cette cause. Le roi de Portugal n'avait été assassiné qu'en vertu de la décision de trois jésuites. On sait assez que les rois de France Henri III et Henri IV ne périrent que par des mains fanatiques; mais il y avait cette différence, que Henri III et Henri IV furent tués parce qu'ils paraissaient ennemis du pape, et que Louis XV fut assas-

siné parce qu'il semblait vouloir complaire

au pape-

L'assassin s'était muni d'un couteau à ressort, qui d'un côté portait une longue lame pointue, et de l'autre un canif à tailler les plumes, d'environ quatre pouces de longueur. Il attendait le moment où le roi devait monter en carrosse pour aller à Frianon. Il était près de six heures; le jour ne luisait plus; le froid était excessif; presque tous les courtisans portaient de ces manteaux qu'on nomme par corruption redingotes. L'assassin, ainsi vêtu, penètre vers la garde, heurte en passant le dauphin, se fait place à travers la garniture des gardes du corps et des cent suisses, aborde le roi, le frappe de son canif. à la cinquième côtes remet son couteau dans sa poche, ét reste le chapeau sur la tête. Le roi se sent blessé, se retourne, et à l'aspect de cet inconnu qui était couvert, et dont les yeux étaient égarés, il dit: »C'est acet homme qui m'a frappe; qu'on l'arrête, xet qu'on ne lui fasse point de mal.«

Tandis que tout le monde était saisi d'effroi et d'horreur, qu'on portait le roi dans son lit, qu'on cherchait les chirurgiens, qu'on ignorait si la blessure était mortelle, si le couteau était empoisonné, le parricide répéta plusieurs fois: »Qu'on prenne garde Ȉ monseigneur le dauphin; qu'il ne sorte

»pas de la journée.«

A ces paroles l'alarme universelle redouble; on ne doute pas qu'il n'y ait une con-Voltaire. Tome IX. spiration contre la famille royale; chacun se figure les plus grands périls, les plus grands crimes et les plus médités.

Heureusement la blessure du roi etait légère; mais le trouble public était considérable, et les craintes, les défiances, les intrigues se multipliaient à la cour. Le grand-prévôt de l'hôtel; à qui appartenait la connaissance du crime commis tians le palais du roi, s'empara d'abord du parricide, et commença les procédures, comme il s'était pratiqué à Saint-Cloud dans l'assassinat de Henri III. Un exempt des gardes de la prévôté ayant obtenu un peu de consiance, ou apparente ou vraie, fians l'esprit aliéné de ce misérable, l'engagea à oser dicter de sa prison une lettre au roi même \*). Damiens

SIRB.

<sup>&</sup>quot;Je suis bien laché d'avoir eu le malheur de vous "approcher, mais si vous ne prenez pas le parti "de votre peuple, avant qu'il soit quelques anses d'ici, vous et M. le dauphin, et quelques anteres périront: il serait facheux qu'un aussi "bon prince, par la trop grande honté qu'il a "pour les ecclésiastiques, dont il accorde toute "sa confiance, ne soit pas sur de sa vie; et si "vous n'avez pas la bonté d'y remédier sous peu "de temps, il arrivera de très-grands malheurs, "votre royaume n'étant pas en sureté; par mal"heur pour vous que vos sujets vous ont donné "leur démission, l'affaire ne provenant que de "leur part. Et si vous alavez pas la bonté pour

écrire au roi! un assassin écrire à celui qu'il avait assassiné!

Sa lettre est insensée, et conforme à l'abjection de son état; mais elle découvre l'o-

"votre peuple, d'ordonner qu'on leur donne les "sacrements à l'article de mort, les ayant refu"sés depuis votre lit de justice, dont le Châtelet
"a fait vendre les meubles du pretre qui s'est
"sauvé, je vous réitère que votre vie n'est pas
"en sûreté, sur l'avis qui est très-vrai, que je
"prends la liberté de vous informer par l'officier
"porteur de la présente, auquel j'ai mis toute ma
"confiance. L'archevèque de Paris est la cause
"de tout le trouble, par les sacrements qu'il a
"fait refuser. Après le crime cruel que je viens
"de commettre contre votre per—ane sacrée,
"l'aveu sincère que je prends la liberté de vous
"saire, me fait espérer la clémence des bontés
"de Votre Majesté.

Signe Damiens."

Cette lettre se trouve page 69 du procès de Damiens, denné au public par le greffier-criminel du parlement avec la permission de ses supérieurs.

Au dos de ladite lettre est écrit, "paraphé, "ne varietur, suivant et au désir de l'interro-"gatoire du nommé François Damiens, en date "du neuf janvier mille sept cent cinquante-sept, "à Versailles, le roi y étant."

"Signe Damiens."

"Le Clere du Brillet, et Duvoigne, avec pa-"raphe."

Et plus bas est écrit.

"AUROL"

Suit la teneur d'un écrit signé Damiens.

. 18 \*

rigine de sa fureur: on y voit que les plaintes du public contre l'archevêque avaient dérangé le cerveau du criminel, et l'avaient excité à son attentat. Il paraissait par les noms des membres du parlement cités dans sa lettre, qu'il les connaissait, ayant servi un de leurs confrères; mais il eût été absurde de supposer qu'ils lui eussent expliqué leurs sentiments, encore moins qu'ils lui eussent jamais dit ou fait dire un mot qui pût l'encourager au crime.

Aussi le roi ne fit aucune difficulté de remettre le jugement du coupable à ceux de

Copie du billet.

"MM. Chagrange, Seconde, Baisse de Lisse"), "de La Guyonie, Clément, Lambert.

"Le président de Rieux Bonnainvilliers. "Président du Massy, et presque tous.

"il faut qu'il remette son parlement, et qu'il "le soutienne, avec promesse de ne rien faire "aux ci-dessus et compagnie."

., Signe Damiens."

Plus bas est écrit:

"Paraphé, ne varieur, suivant, et au désir de "l'interrogatoire de oc jour neuf janvier mil sept "cent cinquante-sept."

"Signe Damiens."

"Le Clerc du Brillet, et Duvoigne, avec pa-"raphe."

"Ladite lettre, ainsi que ledit écrit, annexé à "la minute dudit interrogatoire."

<sup>\*)</sup> Ce misérable estropie presque tous les noms de ceux dont il parle.

la grand'chambre qui n'avaient pas donné leur démission. Il voulut même que les princes et les pairs rendissent par leur présence le procès plus solennel et plus authentique dans tous ses points aux yeux du public, aussi défiant que curieux exagérateur, qui voit toujours dans ces aventures effrayantes audelà de la vérité. Jamais en effet la vérité n'a paru dans un jour plus clair. Il est évident que cet insensé n'avait auoun complice : il déclara toujours qu'il n'avait point voulu tuer le roi, mais qu'il avait formé le dessein de le blesser, depuis l'exil du parlement.

D'abord, dans son premier interrogatoire, il dit que »la religion seule l'a déterminé à

cet attentat.«.

Il avoue qu'il n'a »dit du mal que des moplinistes et de ceux qui refusent les sacrements; que ces gens là croient apparemment deux dieux.«

Il s'écria, à la question, »qu'il avait cru sfaire une œuvre méritoire pour le ciel; »c'est ce que j'entendais dire à tous ces prê»tres dans le palais.« Il persista constamment à dire que c'étaient l'archevêque de Paris, les refus de sacrements, les disgrâces du parlement, qui l'avaient porté à ce parricide; il le déclara encore à ses confesseurs. Ce malheureux n'était donc qu'un insensé fanatique, moins abominable, à la vérité, que Bavaillac et Jean Châtel, mais plus fou, et n'ayant pas plus de complices que ces deux

énergumènes. Les seuls complices pour l'ordinaire de ces monstres sont des fanatiques dont les cervelles échauffées allument, sans le savoir, un feu qui va embraser des esprits faibles, insensés et atroces. Quelques mots dits au hasard suffisent à cet embrasement. Damiens agit dans la même illusion que Ravaillac, et mourut dans les mêmes supplices (28 mars).

Quel est donc l'effet du fanatisme, et le destin des rois! Henri III et Hènri IV sont assassinés parce qu'ils ont soutenu leurs droits contre les prètres. Louis XV est assassiné parce qu'on lui reproche de n'avoir pas assez sévi contre un prêtre. Voilà trois rois sur lesquels se sont portées des mains parricides dans un pays renomme pour aimer

ses souverains.

Le père, la femme, la fille de Damiens, quoique innocents, furent bannis du royaume, avec défense d'y revenir sous peine d'être pandus. Tous ses parents furent obligés par le même arrêt de quitter leur nom de Da-

miens, devenu exécrable.

¿Cet événément fit rentrer en eux-mêmes pour quelque temps, ceux qui, par leurs malheureuses querelles ecclésiastiques, avment été la cause d'un si grand crime. On voyait trop évidemment ce que produisent l'esprit dogmatique et les fureurs de religion. Personne n'avait imaginé qu'une hulle ét des billets de confession pussent aveir des suités si horribles; mais c'est ainsi que les démen-

ces et les fureurs des hommes sont liées ensemble. L'esprit des Poltrot et des Jacques Glément, qu'on avait cru anéanti, subsiste donc encore dans les âmes féroces et ignorantes! La raison pénêtre en vain chez les principaux citoyens: le peuple est toujours porté au fanatisme; et peut-être n'y a-t-il g'autre remêde à cette contagion que d'éclaiser enfin le peuple même: mais on l'entratient quelquesois dans les superstitions, et on voit ensuite avec étonnement ce que ces superstitions produisent.

Cependant seize conseillers qui avaient donné leur démission étaient envoyés en exil; et l'un d'eux \*) qui était clerc, et qui fut depuis conseiller d'honneur, célèbre pour son patriotisme et pour son éloquence, fonda une messe à perpetuité pour remercier Dieu d'avoir conservé la vie du roi qui l'exilait.

...On confina aussi plusieurs officiers du parlement de Besançon dans différentes villes, pour avoir refusé l'enregistrement d'un second vingtième, et pour avoir donné un décret contre l'intendant de la province.

Le roi, malgré l'attentat commis sur se personne, malgré une guerre ruineuse, s'occupait toujours du soin d'étouffer les querelles des parlements et du clergé, essayant de contenir chaque état dans ses bornes, exilant encore l'archevêque de Paris, pour avoir contrevenu à ses lois dans la simple

L'abbé de Chauvelain.

élection de la supérieure d'un couvent; rappelant ensuite ce prélat, et rendant tonjours par la modération la fermeté plus respectable. Enfin les affaires mêmes du parlement de Paris s'accommodérent; les membres de ce corps qui avaient donné leur démission, reprirent leurs charges et leurs fonctions: tout a paru tranquille au dedans, jusqu'à ce que le faux zéle et l'esprit de parti fassent naître de nouveaux troubles.

## CHAPITRE XXXVIII.

Assassinat du roi de Portugal. Jésnités chasses du Portugal, et ensuité de France.

Un ordre religieux ne devrait pas faire partie de l'histoire: Aucun historien de l'anstiquité n'est entré dans le détail des établissements des prêtres de Cybèle ou de Junon! C'est un des malheurs de notre police européenne, que les moines, destinés par Jeur institut à être ignorés, aient fait autant de bruit que les princes, soit par leurs immenses richesses, soit par les troubles qu'ils ont excités depuis leur fondation.

Les jésuites étaient, domme on sait, les souverains véritables du Paraguai, en reconnaissant le roi d'Espagne. La cour d'Espagne avait cédé, par un traité d'échangé, quelques districts de ces contrées au rei de Portugal, Joseph II, de la maison de Bragance.

On accusa les jésuites de s'y être opposés, et d'avoir fait révolter les peuplades qui devaient passer sous la domination portugaise. Ge grief joint à beaucoup d'autres, fit chasser les jésuites de la cour de Lisbonne.

i Quelque temps après, la famille Tavora, et surtout le duc d'Aveiro, oncle de la jeune commesse Ataide d'Atonguia, le vieux marquis et la marquise de Tavora, père et mère de la seune comtesse; enfin le comte Ataide, son époux, et un des frères de cette comtesse infertunée, croyant avoir reçu du roi un outrage irréparable, ils résolurent de s'en venger. La vengeance s'accorde très-bien avec la superstition. Ceux qui méditent un grand attentat, cherchent parmi nous des casuistes et des confesseurs qui les encouragent. La famille qui pensait être outragée, s'adressa à trois jesuites, Malagrida, Alexandre, et Mathes. Ces casuistes décidèrent que ce n'était pas seulement un péché qu'ils appellent véniel, de tuer le roi \*).

Il est bon de savoir, pour l'intelligence de cette décision, que les cassistes distinguent entre les péchés qui monent en enfer, et les péchés qui conduisent en purgatoire pour quelque temps; entre les péchés que l'absolution d'un prêtre remet, moyennant quelques prières ou quelques aumônes, et les péchés

<sup>&#</sup>x27;s) C'est ce qui est rapporté dans l'acorduo ou déclaration authentique du conseil royal de Lis-

<sup>.</sup> bonne. ..

qui sont remis sans aucune satisfaction. Les premiers sont mortell, les seconds sont vénicle.

La confession auriculaire causa un parricide en Portugal, ainsi qu'elle en avait produit dans d'autres pays. Ce qui a été instroduit pour expier les crimes, en a fait commettre: telle est, comme on l'a déjà va souvent dans cette histoire, la déplorable condition humaine.

(3.sept. 1758) Les conjurés, munis deleurs pardons pour l'autre monde, attendirent le roi qui revenait à Lishonne d'une petite mais son de campagne, seul, sans domestiques, et la nuit: ils tirérent sur son carrosse, et bles aèrent dangereusement le monarque.

Tous les complices; excepté na domessique, funent arrêtés. Les uns périrent paole sous, les autres furent désapités. La jeune sous, tesse Ataide, dont le mari fut enéenté ; silla, par ordre du roi, pleurer dans un couvent tant d'horribles malheurs, dont elle massait pour être la cause. Les seuls jésuites qui avaient conseillé et autorisé l'assassinat du roi par le moyen de la confession, moyen aussi dangereux que sacré, échapperent alors au supplice:

Le Portugal n'ayant pas encore reçu dans ce temps-là les lumières qui éclairent tant d'états en Europe, était plus soumis au pape qu'un autre. Il n'était pas permis au roi de faire condamner à la mort, par ses juges, un moine parrioide; il fallait avoir le consentement de Rome. Les autres possples

étaient dans le dix-huitième siècle: mais les Portugais semblaient être dans le douzième.

La postérité aura peine à croire que le roi de Portugal fit solliciter à Rome, pendant plus d'un an, la permission de faire juger chez lui des jésuites ses sujets, et ne put l'obtenir. La cour de Lisbonne et celle de Rome furent long-temps dans une querelle ouverte; on alla même jusqu'à se flatter que le Portugal secouerait un joug que l'Angleterre, son alliée et sa protectrice, avait foulé aux pieds depuis si long-temps; mais le ministère portugais avait trop d'ennemis pour oser entreprendre ce que Londres avait exécuté: il montra à la fois une grande fermeté et une extrême coadescendance.

Les jésuites les plus coupables étaient en prison à Lisbonne; le rei les y laissa, et prit le parti d'envoyer à Rome tous les jésuites de ses états. On les déclara bannis pour jamais du royaume; mais un n'osait livrer à la mort trois jésuites accusés et convaineus de-parricide. Le roi fut réduit à l'expédient de livrer du moins Malagrida à l'inquisition, comme suspect d'avoir autrefois avancé quelques propositions téméraires qui sentaient l'hérèsie.

Les dominicains, qui étaient juges du saintoffice et assistants du grand-inquisiteur, n'ont jamais aimé les jésuites: ils servirent le roi mieux que n'avait fait Rome. Ces moines déterrèrent un petit, livre de la Vie héroïque de sainte Anne, mère de Marie, dictée au

révérend père Malagrida par sainte Anne elle-même. Elle lui avait déclaré que l'immaculée conception lui appartenait comme à sa fille, qu'elle avait parle et pleure dans le ventre de sa mère, et qu'elle avait fait pleu-rer les chérubins. Tous les écrits de Ma-·lagrida étaient aussi sages; de plus il avait fait des prédictions et des miracles: et celui d'éprouver, à l'âge de soixante et quinze ans, des pollutions dans sa prison, n'était pas un des moindres. (21 sept. 1761) Tout cela lui fut reproché dans son procès; et voilà pourquoi il fut condamné au feu, sans qu'on l'interrogeat seulement sur l'assassinat du roi. parce que ce n'est qu'une faute contre un seculier, et que le reste est un crime contre Dieu. Ainsi l'excès du ridicule et de l'absurdité fut joint à l'excès d'horreur. Le coupable ne fut mis en jugement que comme un prophète, et ne fut brûlé que pour avoir été fou, et non pas pour avoir été parricide.

Tandis qu'on chassait les jésuites du Portugal, cette aventure réveillait la haine qu'on leur portait en France, où ils ont toujours été puissants et détestés. Il arriva qu'un profès de leur ordre, nommé La Valette, qui était chef des missions à la Martinique, et le plus fort commerçant des îles, fit une banqueroute de plus de trois millions. Les intéressés se pourvirent au parlement de Paris. On crut décenvrir alors que le général jésuite, résidant à Rome, gouvernait

despotiquement les biens de la société. Le parlement de Paris condamna ce général et tous les frères jésuites solidairement à payer

la banqueroute de La Valette.

Ce procès, qui indigna la France contre les jésuites, conduisit à examiner cet institut singulier, qui rendait ainsi un général italien maître absolu des personnes et des fortunes d'une société de Français. On fut surpris de voir que jamais l'ordre des jesuites n'avait été formellement reçu en France par la plupart des parlements du royaume; on déterra leurs constitutions, et tous les parlements les trouvèrent incompatibles avec les lois. Ils rappelèrent alors toutes les anciennes plaintes faites contre cet ordre, et plus de cinquante volumes de leurs décisions théologiques contre la sûreté de la vie des rois. Les jésuites ne se défendirent qu'en disant que les jacobins et saint Thomas en avaient écrit autant. Ils ne prouvaient par cette réponse autre chose, sinon que les jacobins étaient condamnables comme eux. A l'égard de Thomas d'Aquin, il est canonisé; mais il y a dans sa somme ultramontaine des décisions que les parlements de France feraient brûler le jour de sa fête, si on voulait s'en servir pour troubler l'état. Comme il dit. en divers endroits, que l'Eglise a le droit de déposer un prince infidèle à l'Eglise, il permet en ce cas le parricide. On peut, avec de telles maximes, gagner le paradis et la corde....

Le roi daigna se mêler de l'affaire des jésuites, et pacifier encore cette querelle comme les autres Il voulut, par un édit, réformer paternellement les jésuites en France; mais on prétend que le pape Clement XIII ayant dit qu'il fallait, ou qu'ils restassent comme ils étaient, ou qu'ils n'existassent pas, cette réponse du pape est ce qui les a perdus. On leur reprochait encore des assemblées secrètes. Le roi les abandonna alors, aux parlements de son royaume, qui tous, l'un après l'autre, leur oat ôté leurs collèges et leurs biens.

Les parlements ne les ont condamnés que sur quelques règles de leur institut que le voi pouvait réformer, sur des maximes horribles, il est vrai, mais méprisées, publiées pour la plupart par des jésuites étrangers, et désavouées formellement depuis peu par

les jésuites français.

Il y a toujours dans les grandes affaires un prétexte qu'on met en avant, et une cause véritable qu'on dissimule. Le prétexte de la punition des jésuites était le danger prétendu de leurs mauvais hvres que personne ne lit: la cause était le crédit dont ils avaient long-temps abusé. Il leur est arrivé dans un siècle de lumière et de modération, ce qui arriva aux Templiers dans un siècle d'ignorance et de barbarie; l'orgueil perdit les uns et les autres: mais les jésuites ont été traités dans leur disgrâce avec douceur, et les Templiers le furent avec cruauté. En-

fin le roi, par un édit solemel, en 1764, abolit dans ses états cet ordre qui avait toujours en des personnages estimables, mais plus de brouillons, et qui fut pendant deux

cents aus un sujet de discorde.

Ce n'est ni Sanchez, ni Lessius, ni Escohar, ni des absurdites de casuistes, qui ont perdu les jésuites; c'est Le Tellier, c'est la bulle qui les a exterminés dans presque toute la France. La charrue que le jésuite Le Rellier avait fait passer sur les ruines de Port-Royal, a produit, au bout de soixante ans, les fruits qu'ils recueillent aujourd'hui: la persécution que cet homme violent et sourbe avait excitée contre des hommes ensôtés, a rendu les jésuites exécrables à la France; exemple mémorable, mais qui ne corrigera aucun confesseur des rois, quand il sera ce que sont presque tous les hommes à la cour, ambitieux et întrigant, et qu'il dirigera un prince peu instruit, affaibli par la vieillesse.

L'ordre des jésuites fut ensuite chassé de tous les états du roi d'Espagne en Europe, en Asie, en Amérique, chassé des Deux-Siciles, chassé de Parme et de Malte; preuve évidente qu'ils n'étaient pas aussi grands politiques qu'on le croyait. Jamais les moines n'ont été puissants que par l'aveuglement des autres hommes, et les yeux ont commencé à s'ouvrir dans ce siècle. Ce qu'il y eut d'assez étrange dans leur désastre presque universel, c'est qu'ils furent proscrits dans le

Portugal pour avoir dégénéré de leur institut, et en France pour s'y être trop conformés. C'est qu'en Portugal on n'osait pas encore examiner un institut consacré par les papes, et on l'osait en France. Il en résulte qu'un ordre religieux, parvenu à se faire hair de tant de nations, est coupable de cette haine.

Cet ordre fut exterminé dans presque tous les pays qui avaient été les théâtres de sa puissance, en Espagne, aux Philippines, au Pérou, au Mexique, au Paraguai, en Portugal, au Brésil, en France, dans les Deux-Siciles, dans le duché de Parme, à Malte; mais il fut conservé (du moins pour quelque temps) en Hongrie, en Pologne, dans le tiers de l'Allemagne, en Flandre, et même à Venise où il n'avait aucun crédit, et dont il avait été autrefois phassé.

Il paraît raisonnable et juste que des souverains mécoatents d'un ordre religieux s'en défassent, et que les puissances qui en sont satisfaites, le conservent dans leurs états.

(1773) Enfin cette société à été abolie, après bien des négociations, par le pontife de Rome, Ganganelli, successeur du pape Rezzonico. Tous les princes catholiques de l'Europe ont chassé les jésuites, et le roi de Prusse, prince protestant, les a conservés, au grand étonnement des nations. C'est que ce monarque ne voyait en eux que des hommes capables d'élever chez lui la jeunesse, et d'enseigner les belles-lettres, peu

eultivées dans ses états, excepté par lui-même. Ils les oroyait utiles, et ne les craignait pas; il regardait du même ceil les calvinistes, les luthériens, les papistes, ceux qu'on appelle les ministres de l'Evangile, et ceux qu'on appelait les pères de la Société de Jésus, les dédaignant tous également, établissant la tolérance universelle comme le premier des dogmes, plus occupé de son armée que de ses collèges, sachant très-bien qu'avec des soldats il contiendrait tous les théologiens, et se souciant fort peu que ce fût un jésuite ou un prédicant qui fît connaître Cicéron et Virgile à la jeunesse.

## CHAPITRE XXXIX.

De la Bulle du pape Rezzonico, Clément XIII, et de sea suites.

L'INFANT duc de Parme, don Ferdinand de Bourbon, ayant suivi l'exemple de tous les princes de sa maison, en chassant les jésuites, fit dans ses états plusieurs règlements utiles qui réprimaient les abus monastiques; et son ministre, très-estimé dans l'Europe, eut turtout la prudence de prévenir les prétentions de la cour de Rome, qui croyait être en droit de juger toutes les affaires contentieuses de Parme, Plaisance et Guastalle, et de conférer tous les bénéfites. Ces prétentions étaient tirées premièrement de saint Pierre qu'on prétend avoir été évêque de

Rome; secondement, de la comtesse Mathilde qui avait donné Parme et Plaisance au pape Grégoire VII, avec plusieurs autres beaux domaines: mais il n'a jamais été prouvé que saint Pierre ait été à Rome; et il est prouvé qu'il ne donna aucun bénéfice dans Parme, Plaisance et Guastalle, et qu'il n'y jugea au-

cun procès.

Quant à la comtesse Mathilde, sœur de l'empereur Henri III, et tante de cet empereur Henri IV que les papes rendirent si malheureux, cette donation a toujours été regardée comme nulle par tous les jurisconsultes impériaux, n'étant pas permis de disposer d'aucun fief de l'empire sans le consentement du suzerain. On était même encore si persuadé, du temps de Gharles-Quint, de l'invalidité des droits poutificaux, que cet empereur s'empara de Plaisance lorsque le bâtard du pape, Paul III, à qui son père avait donné cette ville, y fut assassiné pour ses débauches et pour ses violences. Charles-Quint garda même Plaisance jusqu'à sa mort.

Les empereurs réclamèrent tonjours depuis la mouvance de Parme et de Plaisance et enfin elle leur fut solennellement accordée au congrès de Cambrai et à celui de

Soissons.

Dès que le pape Clément XIII sut que le duc de Parme, don Ferdinand, voulait régner comme les autres souverains, il assembla une congrégation de cardinaux, qui ne manqua pas de regarder la sage administration du duc de Parme et de ses ministres comme un sacrilège. Le pape signa dans Sainte-Marie-Majeure, le 30 janvier 1768, un bref pontifical, dans lequel il commence par dire que Parme et Plaisance lui appartiennent in ducatu nostro: et que le duc de Parme étant laïque et non pas prêtre, tout ce que fait son conseil est illégitime. Il excommunie tous ceux qui ont eu part aux édits du duc de Parme, sans exception; il défend de leur donner l'absolution, en quelque cas que ce puisse être. Ce décret, scellé de l'anneau du pêcheur, fut affiché aux basiliques de Saint-Jean-de-Lateran, de Saint-Pierre, et au champ de Flore.

Un tel bref paraissait du douzième siècle plutôt que de celui où nous vivons. et les cardinaux qui l'entraînérent dans ce piège, ne savaient pas combien les caprits s'étaient éclaires dans l'Europe. Le malheur de la cour de Rome était de juger du présent par le passé. Il y a des temps où un prêtre peut détroner un souverain avec des préjugés; il y en a d'autre où il faut déguiser sa faiblesse par la condescendance. Jamais pontife ne fit une plus lourde faute. Il insultait. dans la personne du duc de Parme, le roi d'Espagne don Carlos, son oncle; Louis XV, son grand-père, chef de la maison de Bourhon; et le roi des Deux-Siciles, son cousin germain.

Les papes n'avaient excommunié aucun souverain depuis l'au 1630, et c'était justement un duc de Parme, ancêtre maternel du duc régnant. Il ne s'était agi que d'argent dans cette affaire. Le pape avait pris les duchés de Castro et de Ronciglione, appartenants à Odoard Farnèse, duc de Parme.

En-1588, un ancêtre plus important de ce prince, le grand Henri IV, roi de France, avait êté excommunié par Sixte-Quint. Ce pâtre de la Marche d'Ancône, devenu pape, avait osé l'appeler »génération bâtarde et détestable ade la maison de Bourbon.«

Telle fut long-temps la démence superstitieuse et hardie de la cour de Rome, qu'un prêtre de ce pays déclara, de la part de Dieu, le descendant de tant de rois incapable d'hériter non-sculement du royaume de Saint-Louis,

mais même d'un seul arpent de terre.

Cet excès d'insolence absurde n'avait point été puni comme il devait l'être. Les querelles de religion et la politique ambitieuse de Philippe II soutenaient alors l'audace du Watican; mais il vient un temps où l'on réprime enfin ce qu'on à été forcé de tolérer, et où le faible est châtié des anciennes entraprises du fort qui n'existe plus.

de connaissance des affaires du monde. Le parlement de Paris commença par condamner son bref d'excommunication; mais le conseil du roi employa des armes plus réelles; l'ordre fut donné de se saisir d'Avignon et de tout le comtat Venaissin. Les concessions faites autrefois par les rois de France de

ce cemtat au siège de Rome sont enveloppées de ce nuage d'incertitudes qui couvre une grande partie de l'histoire. D'ailleurs l'alienation d'un domains de la couronne a toujours été réputée contraire aux lois du royaume par tous les parlements, et particulièrement par celui de Provence, dans le ressort duquel sont Avignon et le Comtat.

Louis XIV était rentré deux fois dans ce domaine, l'une du temps du pape Alexandre VII, l'autre pour mortifier Innocent XI; qui s'était déclaré son ennemi; et ayant saisi ces terres comme domaine de la couronne, il les avait rendues deux fois sans faire aucune déclaration qui pût préjudicier au droit

qu'il avait de les reprendre.

Il faut savoir que lorsque les rois de France reprennent le Comtat, c'est en vertu d'un arrêt du parlement de Provence. Le ministère de France jugea qu'il fallait faire valoir le dernier arrêt de ce parlement qui réunit, en 1688, Avignon et le Comtat à la couronne. Cet arrêt n'avait point été spécialement révoqué; ainsi il fut mis en exécution comme subsistant dans toute sa force.

Le comte de Rochechouart se presenta de la part du roi, le 11 juin 1768, devant Avignon, suivi de quelques troupes; il alla droit au vice-légat qui gouvernait au nom du pape, et lui dit, selon l'ancien protecole usité sons Louis XIV: »Monsieur, le roi m'ordonne de »remettre Avignon en sa main, et vous êtes prié de vous retires.

Le premier président d'Aix, un second président et huit conseillers firent publier l'arrêt de réunion. Dans le même temps, toutes les cloches sonnèrent, le peuple fit des feux de joie; on commença des ce jour à insérer dans tous les actes publics: »Ré»gnant souverain prince Louis, par la grâce »de Dieu, XV du nom, roi de France et de »Navarre, comte de Provence, de la ville »d'Avignon et du comtat Venaissin.«

Le roi de Naples, de son côté, vengesit sa maison et tous les souverains catholiques, en s'emparant de la ville de Bénévent et de celle de Ponte Corvo, et en déclarant »que »ces deux villes et leur territoire dépendent »de la couronne de Naples, et qu'ils y seront

»réunis à perpétuité.«

On menaça aussi de se saisir de Castro et de Ronciglione; mais on se contenta de menacer, et dans le temps même que la cour de Naples prenait Bénévent, qui appartient aux papes depuis environ sept ceat trent années, elle lui payait le tribut de vassal, qui consiste en sept mille écus pendus au cou d'une haquenée. On n'osa pas s'affranchir de cette servitude; les hommes font rarement tout ce qu'ils peuvent: elle était éncore moins ancienne de dix années que les droits du pape sur Bénévent. Cet hommage, qui n'était d'ailleurs et qui ne pouvait être qu'une simple cérémonie de piété, n'est point une véritable mouvance féodale: il fut établi par le préjugé, et il peut aisément être

aboli par la raison. Le ministre du roi de Naples, le marquis Tannucci, l'homme le mieux instruit de cette jurisprudence épineuse, ne crut pas que le temps fût encore venu de secouer un joug honteux aux têtes couronnées, mais imposé par la religion.

Si on ne dépouillait pas encore les papes de tous les droits qu'ils avaient usurpés, du moins on sapait par les fondements l'édifice sur lequel la plupart de ces droits sont appuyés; on proscrivait partout la fameuse bulle in cant Domini, qu'on a fulminée tous les ans à Rome sans discontinuation depuis Paul III. Un cardinal-diacre la lit à la porte de Saint-Pierre, le jour qu'on appelle le jeudi-saint, et le pape jette un flambeau allumé dans la place publique, pour marquer au peuple chrétien que Dieu brûlera ainsi dans l'enfer quiconque violera les lois portées par la bulle In cant Domini.

C'est dans cette bulle, nº 14, qu'on excom-

munie d'une excommunication majeure,

»Les chanceliers, conseillers ordinaires on »extraordinaires de quelques rois et princes »que ce puisse être, les présidents des chan-»celleries, conseils, parlements, comme aussi »les procureurs-généraux qui évoquent à eux »les causes ecclésiastiques, ou qui empêchent »l'exécution des lettres apostoliques, même »quand ce serait sous le présexte d'empêcher »quelque violence.«

Par le même article, le pape se réserve à lui seul »d'absoudre lesdits chanceliers, »conseillers, procureurs-généraex et autres »excommuniés, lesquels ne pourront être ab-»sous qu'après qu'ils auront publiquement »révoqué leurs arrêts, et les auront arrachés

\*des registres.«

Cette bulle avait été déjà fulminée par le violent Jules II, mais on n'avait point encore fait une loi de la públier tous les ans. Ce fut Paul III qui institua cet usage, et qui la fit imprimer dans le bullaire avec des additions aggravantes. Il est étrange que Charles-Quint, qui avait saccagé Rome et tend un pape en prison, laissât subsister une cérémonie absurde et méprisée, à la vérité, mais injurieuse à la majesté de l'empire et à tous les rois.

L'insulte faite à l'infant duc de Parme réveilla l'Europe catholique, après plus de deux cents aus d'assoupissement. Le ministère autrichien, à l'exemple du parlement de Paris, flétrit et supprima la bulle dans tous ses états. Le ministère de Naples en fit autant. Tous les conseils des princes ouvrirent les yeux; enfin, après avoir chassé les jésuites de tant d'états, on vit partout de quelle importance il est de diminuer cette prodigieuse multitude de moines, qui sont dans toutes les sociétés catholiques les soldats du pape payés aux dépens des peuples. La sage république de Venise se signala surtout par des lois qui mettent un frein à la multitude des moines et à leur rapacité.

Voilà ce que le pape Rezzonico attira à la cour de Rome pour avoir écouté de mauvais conseils, et pour n'avoir pas fait réflexion que nous sommes au dix-huitième siècle, Ce pape plus vertueux qu'éclairé, mourut bientôt; après on attribus sa mort au chagrin, quoique rarement ce soit la maladie des vieillards.

Le ministre qu'on appelle en France des affaires étrangères, et qu'on nommait sous Louis XIV, ministre des étrangers, secondé du cardinal de Bernis, eut le crédit à Rome de faire nommer un pape dont on espéra plus de circonspection. Le cardinal de Bernis joignait à l'habileté dont les Italiens se piquent, une érudition littéraire, un goût et un génie dont le sacré collège ne se pique plus guère, et qu'on navait retrouvés que dans le feu cardinal Passionei. Ce fut lui qui fit le pape Clément XIV, et qui forma son conseil.

Ce pape, qui avait été franciscain, s'appelait Ganganelli, comme nous l'avons déjà dit; il était réputé très-sage et très-circonspect, au-dessus des préjugés monastiques, et capable de soutenir par sa sagesse le colosse du pontificat qui semblait menacé de sa chute. C'est lui qui a enfin aboli la Société de Jésus, par sa bulle de l'année 1773. Il acheva par la de convaincre toutes les nations qu'il est aussi aisé de détruire les moines que de les instituer; et il fit espérer qu'in pourrait un jour diminuer dans l'Eute Voltaire. Tome IX.

rope cette foule d'hommes mutiles aux autres et à eux-mêmes, qui font vœu de vivre aux dépens de ceux qui travaillent, et qui ayant été autrefois très-dangereux, ne passent aujourd'hui que pour ridienles dans l'esprit de la plupart des pères de famille.

Lorsque le pape Ganganelli eut cassé la Société de Jésus, et qu'il eut promis de ne plus fulminer chaque année la bulle Interna Domini; on lui rendit Avignon et Bénévent avec Ponte-Corvo. Sa prudence guérit le mai que son prédécesseur avait fait à Rome.

## CHAPITRE XL.

## De la Corse.

Ces petits démêles avec la cour de Rome ne coûtaient que de l'encre et du papier; mais il fallut de l'or et du sang pour soumettre l'île de Corse au pouvoir du roi de France.

'Il est à propos de donner quelque idée de cette île. Il faut bien que le terrain n'en soit pas aussi ingrat, ni la possession aussi inutile qu'on le disait, puisque tous ses voisins en ont toujours recherché la domination.

Les Carthaginois s'en étaient emparés avant leurs guerres contre les Romains. Cornelius Scipion en fit la conquête dès la première guerre punique; les Romains en demeurèrent long-temps les mattres; its y bâtirent plus sieurs villes. Les Goths l'enlevèrent aux Romains. Les Arabes la conquirent ensuite sur les Goths.

Quelques seigneurs de la nouvelle Rome en chassèrent les Sarrasins, du temps du pape Pascal II. Les papes commencèrent des lors à prétendre qu'il n'appartenait qu'à eux de donner des royaumes, en qualité de vicaires de Jésus-Christ, dont le royaume n'était pourtant pas de ce monde. On croit communé-ment que Grégoire VII fut le premier qui établit la chimère d'une monarchie sainte et universelle. On ne songe pas qu'Eginhard lui-même, le secrétaire de Charlemagne, dit que le pape Etienne déposa le roi des Francs, Chilpéric, et donna le royaume des Francs au maire du palais, Pepin, père de Charlemagne: Pascal II donna la Corse à un de ces conquérants, nommé Bianco, et sen réserva l'hommage- L'île resta peuplée d'anciens Carthaginois, d'Arabes et de naturels du pays. Les Pisans et les Génois s'en disputèrent ensuite la possession. Le pape Urbain II la donna aux Pisans, par une bulle dont l'original est encore, dit-on, à Florence. Les Génois, malgré la bulle, s'établirent dans une partie de l'île, au douzième siècle.

Un Alfonse, roi d'Arragon, en chassa pendant quelque temps les Génois, qui l'en chassèrent à leur tour, en 1354. Les Corses alors se firent de leur plein gré sujets de Gênes, parce qu'ils étaient très-pauvres et

qu'elle était très riche.

Dans le cours de toutes ces révolutions, les villes bâties par les anciens Romains tombèrent en ruine, et les peuples furent plongés dans la barbarie et dans la misère. C'est le portrait de presque toutes les nations chrétiennes depuis l'invasion des barbares, excepté Constantinople, et des villes d'Italie, comme Rome, Venise, Florence, Milan, et très-peu d'autres qui conservèrent la police et les arts

bannis partout ailleurs.

C'était plutôt aux Corses à conquérir Pise et Gênes qu'à Gênes et à Pise de subjuguer les Corses; car ces insulaires étaient plus robustes et plus braves que leurs dominateurs; ils n'avaient rien à perdre; une république de guerriers pauvres et féroces devait vaincre aisément des marchands de Ligurie, par la même raison que les Huns, les Goths, les Hérules, les Vandales, qui n'avaient que du fer, avaient subjugué les nations qui possédaient l'or. Mais les Corses avant toujours été désunis et sans discipline, partagés en factions mortellement ennemies, furent toujours subjugués par leur faute.

Ce fut une triste condition pour les habitants d'un pays qui porte le titre de royaume, d'être sujets d'une république qui ne savait pas elle-même si elle était libre; car nonseulement le protocole de l'Empire a toujours regardé Gênes comme sa sujette; mais lorsque Gênes se donna au roi de France, Charles VI; lorsque ayant massacré les Français elle se donna, en 1409, à un simple marquis de Montferrat, et ensuite à un duc de Milan; lorsqu'elle se soumit à Charles VII et à Charles VIII; lorsqu'elle fut au nombre des sujets de Louis XII, et même de sujets punis pour leur désobéissance, il se trouvait que les Corses étaient sujets de sujets non moins humiliés qu'eux-mèmes, ce qui est,/après la condition d'esclave, la plus humi-

liante qu'on puisse imaginer.

Lorsque les Génois furent véritablement libres en 1553, grâce à la mauvaise conduite de François I., et au généreux courage . de François Doria. l'homme qui dans l'Europe moderne a le plus illustré le nom de citoyen, alors les Corses furent plus esclaves que jamais; le poids de leurs chaînes étant devenu insupportable, leur malheur ranima leur courage. La famille d'Ornano, qui depuis se réfugia et brilla en France, voulut faire en Corse ce que les Doria avaient fait à Gênes, rendre la liberté à leur patrie, et cette famille d'Ornano était digne d'un si noble projet; elle n'y réussit pas: le plus grand courage et les meilleures mesures ont besoin de la fortune. Le roi de France Henri II, qui secourait déjà les Corses pour les subjuger peut-être, fut tué dans un tournoi.

Les d'Ornano n'ayant plus l'appui dangereux de la cour de France, en implorerent un plus dangereux encore, celui des Ottomans. Mais la Porte dédaigna de se mêler des querelles de deux petits peuples qui se disputaient des rochers sur les côtes d'Italie. Les Corses restèrent asservis aux Génois; plus ces insulaires avaient voulu secouer

leur joug, plus Gênes l'appesantit.

Les Corses furent long-temps gouvernés par une loi qui ressemblait à la loi veimique ou westphalienne de Charlemagne, loi par laquelle le commissaire délégué dans l'île condamnait à mort ou aux galères, sur une information secrète, sans interrroger l'accusé, sans mettre la moindre formalité dans son jugement. La sentence était conçue en ces termes, dans un registre secret: ȃtant »informe en ma conscience que tels et tels sont »coupables, je les condamne à mort.« n'y avait pas plus de formalité dans l'exécution que dans la sentence. Il est inconcevable que Charlemagne ait imaginé une telle procedure qui a dure cinq cents ans en Westphalie, et qui ensuite a été imitée chez les Corses. Ces insulaires s'assassinaient continuellement les uns les autres, et leur juge faisait ensuite assassiner les survivants sur l'information de sa conscience; c'est des deux côtés le dernier degré de la barbarie. Les Corses avaient besoin d'être policés, et on les écrasait; il fallait les adoucir, et on les rendait encore plus farouches. Une haine atroce et indestructible s'invétéra entre eux et leurs maîtres, et fut une seconde nature. Il y ent douze soulèvements que les Corses appelèrent efforts et liberté, et les Génois orimes de haute trahison. Depuis l'année 1725, ce

no furent que séditions, châtiments, soulèvements, déprédations, meurtres de citoyens corses assassinés par leurs concitoyens. Croirait-on bien que dans une requête envoyée au roi de France par les chefs corses, en 1738, il est dit qu'il y eut vingt-six mille assassinats sous le gouvernement des seize derniers commissaires génois, et dix-sept cents depuis deux années? Les plaignants ajoutaient que les commissaires de Gênes. connivaient à ces crimes, pour ramasser plus de confiscations et d'amendes. L'accusation -semblait exagérée : mais: il en résultait que le gouvernement était mauvais, et les peuples plus mauvais encore. La Corse coûtait an sénat de Gênes beaucoup plus de trésors. et d'embarras qu'elle ne valait; il pouvait dire aux Corses de que Louis XI dit de Gênes quand elle voulut se donner à lui; il ila donna au diablen : - - - - :

Des Tannée 1729, la guerre était ouverte comme entre deux nations rivales et irréconciliables. Gênes implora le secours de Charles VI, en qualité de seigneur suzerain qui doit protéger ses vassaux: à cette raissan elle joignitude l'argent, et l'empereur envoya des troupes, un prince de la maisson de Wirtemberg, brave guerrier et homme généreux, fit methoéles armes has aux Corses; il mémagea un accommodement entre eux et les Génois; en 1732; mais ce ne fut qu'une trève bientet rompue par l'animosité des ideux parties.

Les Corses commençaient à avoir des chess très-intelligents, tels qu'il s'en-forme toujours dans les guerres civiles; un Giafferi, un Hyacinthe Paoli, un Rivalora, et surtout un chanoine nommé Orticone, qui eut quelque temps la principale influence; mais ces chefs ne pouvaient encore changer en un gouvernement régulier l'anarchie tumultueuse

qui désolait et dépeuplait cette île.

Les Gorses, chez qui l'assassinat était alors plus commun qu'il ne l'avaitété an quinzième siècle dans le continent de l'Italie, étaient aussi dévots que les autres Italiens, et plusieurs prêtres parmi eux assassinaient en disant leur chapelet. Les chefs convoquèrent, en 1735, une assemblée générale, dans laquelle on donna la Corse à la vierge Marie, qui ne parut pas accepter cette couronne. On brûla les lois génoises, et on décerna peine de mort contre quiconque proposerait de traiter avec Gênes. Hyacinthe Paoli, et Giafferi furent déclarés généraux.

A peine les Gorses se furent-ils mis en république sous les ordres de la Vierge, qu'un aventurier de la Basse-Allemagne vint se faire roi de Corse sans la consulter; c'était un pauvre baron de Westphalie, nommé Théodore de Neuhoff, frère d'une dame établie en France à la cour de la duchesse d'Orléans. Cet homme ayant voyagé en Espagne, et ayant eu quelque intelligence avec un envoyé de Tunis, passa lui-même en Afrique, persuada le bey qu'il

pourrait lui soumattre la Corse, si le bey qu'il voulait lui donner seulement un vaisseau de dix canons, quatre mille fusils, mille sequins et quelques provisions. La régence de Tunis fut assez simple pour les donner. Il arriva à Liveurns sur un bâtiment qui portait un faux pavillon anglais, vendit le vaisseau, et écrivit aux chefs des Corses que, si on voulait le choisir lui-même pour roi, il promettait de chasser les Génois de l'île avec le secours des principales puissances de l'Eu-

rope dont il était sûr.

Il faut qu'il y ait des temps où la tête tourne à la plupart des hommes. Sa proposition fut acceptée. Le baron Théodore ahorda, le 15 mars 1736, au port d'Aléria, vêtu à la turque et coiffé d'un turban. débuta par dire qu'il arrivait avec, des trécors immenses; et pour preuve, il répandit parmi le peuple une cirquantaine de sequins, en monnaie de billon. Ses fusils, sa poudre, qu'il distribua, furent les preuves de sa puissance. Il donna des souliers de bon cuir, magnificence ignorée en Corse. : Il aposta des courriers qui vensient de Livourne sur des barques, et lui apportaient de prétendus paquets des puissances d'Europe et d'Afrique. On le prit pour un des plus grands princes de la terre; il fut élu roi: on frappa quelques monnaies de cuivre à son coin; il eut une cour et des secrétaires d'état. Ce qui accrut principalement sa réputation et son plouvoir , d'oc'est que la ségat génois mit sa

tête à prix. Mais au bout de hitit mois, les principaux Corses ayant reconnu le personnage, et le peu d'argent qu'il avait étant épuisé, il partit pour allers disait-il, cher-cher les plus puissante secours.

Réfugié dans Amsterdam, un de ses créanciers le fit mettre en prison. Cette disgrâce ne le rebuta point, il fit de nouvelles dupes du fond de sa prison même. Il ressemblait en cela à un marquis d'Ammi de Conventiglio, qui dans le même temps parcourait toutes les, cours, faisant de l'or pour les princes, et les seigneurs qui en avaient besoin, se faisait mettre en prison dans toutes les

capitales de l'Europe.

Cependant les Génois sollicitèrent, en 1737. les bons offices de la France. Le cardinal de Fleuri, qui avait pacifié les taqubles de Genève, voulut aussi être l'arbitre de la maix entre Gênes et la Corse. Il fit partir le compte de Boissieux, neveu du maréchal de Villars, avec quelques troupes et des articles de pacification. Ce fut alors que les mécontents envoyèrent au rei cette supplique dont on a déjà parlé; dans laquelle ils se plaignaient de dix sept cents assassinate commis en deux ans dans leur lie; ce qui n'était pas une apologie de leur parti. Cette rei quête était d'ailleurs recommandable par une elequence agreste qui l'emperte sun l'artora-toire, et par des sentiments de liberté si peu convas dans les cours: les Sieves ordres souverains a disatent ils, pnous obligent de

wnous soumettre à Gênes, allons, buvons à la wsanté du roi très-chrétien ce calice amer, set mourons.«

On dressa à Versailles, au nom de l'empereur et du roi, un plan qui fut signé du ministre du roi et du prince de Lichtenstein, ambassadeur de l'empereur. Les conventions en paraissaient équitables. On abolissait surtout ce droit que les commissaires de la république génoise s'étaient arregé, de condamner à la potence ou aux galères sur le simple témoignage de leur conscience: mais on désarmait par un article tous les habitants de la Corse. Ils ne voulurent point du tout être désarmés, et résolurent de mourir plutôt que de boire à la santé du roi très-chrétien.

Le roi Théodore leur promettait toujours, de sa prison d'Amsterdam, qu'il viendrait les délivrer bientôt du joug de Gênes et de l'arbitrage de la France. En effet, il trouva le secret de tromper des Juifs et des négociants étrangers établis dans Amsterdam, comme il avait trompé Tunis et la Corse; il les engagea non-seulement à payer ses dettes, mais à charger un vaisseau d'armes, de poudre, de munitions de guerre et de bouche, avec beaucoup de marchandises, leur persuadant qu'ils feraient seuls tout le commerce de la Corse, et leur faisant envisager des profits immenses. L'intérêt leur ôtait la raison mais Théodore n'était pas moins fou qu'eux: s'imaginait qu'en débarquant en Corse des

armes, et paraissant avec quelque argent, toute l'île se rangerait incontinent sous ses drapeaux, malgré les Français et les Génois. Il ne put aborder: il se sauva à Livourne, et ses créanciers de Hollande fupent ruinés.

Il se réfugia bientît en Angleterre: il fut mis en prison pour ses dettes à Londres, comme il l'avait été à Amsterdam. Il y resta jusqu'au commencement de l'année 1736. M. VValpole eut la générosité de faire pour lui une souscription, moyennant laquelle il apaisa les créanciers, et délivra de prison ce prétendu monarque, qui mourut très-misérable le 2 décembre de la même année. On grava sur son tombeau »que la »fortune lui avait donné un royaume et re-»fusé du pain.«

Dans le temps que ce Théodore avait fait sa seconde tentative pour régner sur les Corses, et qu'il avait essayé en vain d'aborder dans l'île, les insulaires firent bien voir qu'ils n'avaient pas besoin de lui pour se défendre. Ils avaient promis à Boissieux de lui apporter leurs armes; ils les apportèrent en effet le 12 décembre 1738, mais ce fut pour surprendre un poste de quatre cents Français qui ne purent, résister. Boissieux vint à leur secours: il fut repoussé, et conduit à coups de fusil jusque dans Bastia. Les Corses appelèrent cette journée les vépres consiques, quoique ce ne fût qu'une faible imitation des vêpres siciliennes.

Quelque temps après partit une flotte chargée de nouveaux bataillons que le cardinal de Fleuri envoyait pour pacifier la Corse par la voie des armes. La flotte fut dispersée par une horrible tempête, deux vaisseaux furent brisés sur la côte, quatre cents soldats avec leurs officiers échappés au naufrage, tombérent entre les mains de ceux qu'ils venaient assujettir, et furent dépouillés tout nus. Le chagrin que ressentit Boissieux de tant de disgrâces, hâta sa mort, dont sa faible complexion le menaçait depuis long-temps. On n'a guère fait d'expédition plus malheureuse.

Ensin on fit partir le marquis de Maillebois, officier d'une grande réputation, et qui fut bientôt après maréchal de France. Celui-ci, accoutumé aux expéditions promptes, dompta les Corses en trois semaines, dans

l'année 1739-

Déja l'en commençait à mettre dans l'île une police qu'on n'y avait point encore vue, lorsque la fatale guerre de 1740 désola la moitié de l'Europe. Le cardinal de Fleuri, qui l'entreprit malgré lui, et dont le caractère était de croire soutenir de grandes choses par de petits moyens, mit de l'économie dans cette guerre importante. Il retira toutes les troupes qui étaient en Corse. Gênes, loin de pouvoir subjuguer l'île, fut ellemême accablée par les Autrichiens, réduite à une espèce d'esclavage, et plus malheu-

rouse que la Corse, parce qu'elle tombait de

plus haut.

Tandis que l'Europe était désolée pour la succession des états de la maison d'Autriche, et pour tant d'intérêts divers qui se mêlerent à l'intérêt principal, les Corses s'affermirent dans l'amour de la liberté et dans la haine pour leurs anoiens maîtres. Gênes possédait toujours Bastia, la capitale de l'île, et quelques autres places; les Corses avaient tout le reste: ils jouirent de leur liberté ou plutôt de leur licence, sous le commandement de Giafferi, élu par eux général, homme célèbre par une valeur intrépide et même par des vertus de citoyen. Il fut assassiné en 1753. On ne manqua pas d'en accuser le senat de Gênes, qui n'avait peutêtre nulle part à ce meurtre.

La discorde alors divisait tous les Corses. Les inimitiés entre les familles se terminaient toujours par des assassinats; mais on se réunissait contre les Gênois, et les haines particulières cédaient à la haine générale. Les Corses avaient plus que jamais Lesoin d'un chef qui sût diriger leur fureur et la faire

servir au bien public.

Le vieux Hyacinthe Paoli qui les avait commandés autrefois, et qui était alors retiré à Naples, leur envoya son fils, Pascal Paoli, en 1755. Dès qu'il parut, il fut reconnu pour commandant général de toute l'île, quoiqu'il n'eût que vingt-neuf ans. Il ne prétendit pas le titre de roi comme

Théodore, mais il le fut en effet à plusieurs égards en se mettant à la tête d'un gouver-

nement démocratique.

Quelque chose qu'on ait dit de lui, il n'est pas possible que ce chef n'eût de grandes Etablir un gouvernement régulier qualités. chez un peuple qui n'en voulait point, réunir sous les mêmes lois des hommes divisés et indisciplinés, former à la fois des troupes péglées, et instituer une espèce d'université qui pouvait adoucir les mœurs, établir des tribunaux de justice, mettre un frein à la fureur des assassinats et des meurtres, policer la barbarie, se faire aimer en se faisant tibéir, tout cela n'était pas assurément d'un komme ordinaire. H ne put en faire assez, ni pour rendre la Corse libre, ni pour y regner pleinement; mais il en fit assez pour acquerir de la gloire.

Deux puissances très-différentes l'une de l'autre entrèrent dans les démêlés de Gênes et de la Corse: l'une était la cour de Rome, et l'autre celle de France. Les papes avaient prétendu autrefois la souveraineté de l'île, et on ne l'oubliait pas à Rome. Les évêques corses ayant pris le parti du sénat génois, et trois de ces évêques ayant quitté leur patrie, le pape y envoya un visiteur général qui alarma beaucoup le sénat de Gênes. Quelques sénateurs craignirent que Rome ne profitât de ces troubles pour faire revivre ses anciennes prétentions sur un pays que Gênes ne penyait plus conserver; cette trainte était

aussi vaine que les efforts des Génois pour subjuguer les Corses. Le pape qui envoyait ce visiteur était ce même Rezzonico qui depuis éclata si indiscretement contre le duc de Parme; ce n'était pas un homme à con-quérir des royaumes: le sénat de Gênes ordonna qu'on empêchât le visiteur d'aborder en Corse. Il n'y arriva pas moins, au printemps de 1760. Le général Paoli le haran-gua pour s'en faire un protecteur: il fit brûler sous la potence le décret du sénat; mais il resta toujours le maître. Le visiteur ne put que donner des bénédictions, et faire des règlements ecclésiastiques pour des prêtres qui n'en avaient que le nom, et qui allaient quelquefois, au sortir de la messe, assassiner leurs camarades. Le ministère de France. plus agissant et plus puissant que celui de Rome, fut prié d'assister encore Gênes de ses bons offices. Enfin la cour de France envoya sept bataillons en Corse, dans l'année 1764, mais non pas pour agir hostilement. Ces troupes n'étaient chargées que de gar-der les places dont les Génois étaient encore en possession. Elles vinrent comme médiatrices. Il fut dit qu'elles y resteraient quatre ans, et en partie aux dépens du sénat pour quelques fournitures.

Le sénat espérait que la France s'étant chargée de garder ses places, il pourrait avec ses propres troupes suffire à regagner le reste de l'île. Il se trompa: Paeli avait discipliné des soldats, en redoublant dans le

peuple l'amour de la liberté. Il avait un frère qui passait pour un brave, et qui battit souvent les mercenaires de Gênes. Cette république perdit pendant quatre ans ses troupes et son argent, tandis que Paoli augmentait chaque jour ses forces et sa réputation. L'Europe le regardait comme le législateur et le vengeur de sa patrie.

Les quatre années du séjour des Français en Corse étant expirées, le sénat de Gênes connut enfin qu'il se consumait vainement dans une entreprise ruineuse, et qu'il lui était impossible de subjuguer les Corses.

Alors il ceda tous ses droits sur la Corse à la couronne de France; le traité fut signé, au mois de juillet 1768, à Compiègne. Par ce traité, le royaume de Corse n'était pas absolument donné au roi de France, mais il était censé lui appartenir, avec la faculté réservée à la république de rentrer dans cette souveraineté, en remboursant au roi les frais immenses qu'il avait faits en faveur de la république. C'était en effet céder à jamais la Corse; car il n'était pas probable que les Gênois fussent en état de racheter ce royaume; et il était encore moins probable que l'ayant racheté, ils pussent le conserver contre toute une nation qui avait fait serment de mourir plutôt que de vivre sous le joug de Gênes.

Ainsi donc, en cédant la vaine et fatale, souveraineté d'un pays qui lui était à charge, Gênes faisait en effet un bon marché, et le roi de France en faisait un meilleur, puisqu'il était assez puissant pour se faire obéir dans la Corse, pour la policer, pour la peupler, pour l'enrichir en y faisant fleurir l'agriculture et le commerce. De plus, il pouvait venir un temps où la possession de la Corse serait un grand avantage dans les intérêts qu'on aurait à démêler en Italie.

Il restait à savoir si les hommes ont le droit de vendre d'autres hommes: mais c'est une question qu'on n'examina jamais dans

aucun traité.

On commença par négocier avec le général Paoli. Il avait à faire au ministre de la politique et de la guerre; il savait que le cœur de ce ministre était au-dessus de sa naissance, que c'était l'homme le plus généreux de l'Europe, qu'il se conduisait avec une noblesse héroïque dans tous ses intérêts particuliers, et qu'il agirait avec la même grandeur d'âme dans les intérêts du roi son maître. Paoli pouvait s'attendre à des honneurs et à des récompenses, mais il était chargé du dépôt de la liberté de sa patrie. Il avait devant les yeux le jugement des nations: quel que fût son dessein, il ne voulait pas vendre la sienne; et quand il-l'aurait voulu, il ne l'aurait pas pu. Les Corses étaient saisis d'un trop violent enthousiasme pour la liberté, et lui-même avait redoublé en eux cette passion si naturelle, devenue à la fois un devoir sacré et une espèce de

fureur. S'il avait tenté seulement de la modérer, il aurait risqué sa vie et sa gloire.

Cette gloire n'était pas chez lui celle de combattre; il était plus législateur que guerrier; son courage était dans l'esprit; il dirigeait toutes les opérations militaires. il eut l'honneur de résister à un roi de France près d'une année. Aucune puissance étrangère ne le secourut. Quelques Anglais seulement, amoureux de cette liberté dont il était le défenseur, et dont il allait être la victime, lui envoyèrent de l'argent et des armes; car les Corses étaient mal armés: ils n'avaient point de fusils à baïonnette; même quand on leur en fit tenir de Londres, la plupart des Corses ne purent s'en servir ; ils préférèrent leurs mousquetons ordinaires et leurs couteaux; leur arme principale était leur courage. Ce courage fut si grand que dans un des combats, vers une rivière nommée le Gelo, ils se firent un rempart de leurs morts, pour avoir le temps de charger derrière eux avant de faire une retraite nécessaire; leurs blessés se mêlerent parmi les morts pour raffermir le rempart. On trouve partout de la valeur, mais on ne voit de telles actions que chez des peuples libres. Malgré tant de valeur ils furent vaincus. Le comte de Vaux, secondé du marquis de Marbœuf, soumit l'île en moins de temps que le maréchal de Maillebois ne l'avait domptée.

Le duc de Choiseul, qui dirigea toute cette

entreprise, eut la gloire de donner au roi son maître une province qui peut aisément, si elle était bien cultivée, nourrir deux cent mille hommes, fournir de braves soldats, et faire un jour un commerce utile.

On peut observer que si la France s'accrut sous Louis XIV de l'Alsace, de la Franche-Comté et d'une partie de la Flandre, elle fut augmentée sous Louis XV de la Lorraine et de la Gorse.

Ce qui n'est pas moins digne de remarque, c'est que par les soins du même ministre, les possessions de la France en Amérique acquirent un degré de force et de prospérité qui vaut de nouvelles acquisitions. Ces avantages furent dus au choix que l'on dit da comte d'Enneny, pour administrer successivement toutes nos colonies. Il se trouvait officier-général très-jeune, à la paix de 1762, et n'était connu alors que par ses talents pour la guerre. Le duc de Choiseul demêla en lui l'homme d'état. En effet, le comte d'Ennery, pendant six années de gouvernement, ne cessa de montrer toutes les lumières et les vertus qui peuvent faire chérir et respector l'autorité. "Tout le monde »le craint, et il n'a encore fait de mal »personne, « écrivait - on de la Martinique. Partout il fit régner la justice, et il inspira l'amour de la gloire; partout il animait le commerce et l'industrie. Il parvint à entretenir la concorde entre tous les états, ce qui est une chose bien rare. Il adoucit le triste

sort des esclaves. Il fit défricher l'île de Sainte-Lucie, et par là il créa une colonie nguvelle.

Dans d'autres parties, en creusant des canaux, il épura l'air, féconda la terre, fit naître de nouvelles richesses; et en même temps il pourvoyait à la sûreté et à l'embellissement de nos possessions.

Ouelque temps après avoir été rappelé en France pour le mauvais état de sa santé, il se dévoua à de nouveaux sacrifices, plutôt sollicités qu'exigés par un jeune monarque qui lui écrivit de sa propre main: »Votre ré-»putation seule me servira beaucoup à Saint

»Domingue.«

Le comte d'Ennery avait mérité une confiance si honorable en rendant au roi un des plus importants services, celui de fixer avec les Espagnols les limites des deux nations. Cet administrateur, qui faisait tant d'honneur à la France, ne put résister aux funestes instuences de ce climat brûlant. Sa perte sut tine calamité publique pour toutes nos colonies, qui s'empresserent de lui élever des monuments, et qui ne prononcent son nom qu'avec attendrissement et avec admiration.

Les Anglais, dont il avait acquis l'estime, entre nos colonies et les leurs, avaient consacré le nom du comte d'Ennery par le plus juste et le plus flatteur de tous les éloges: »Cet homme ne fera ni ne souffrira jamais

d'injustice.«

La récompense que reçut le duc de Choiseul pour tant de choses si grandes et si utiles qu'il avait faites, paraîtrait bien etrange si on ne connaissait les cours. Une femme le fit exiler lui et son cousin, le duc de Praslin, après les services qu'ils avaient rendus à l'état, et après que le duc de Choiseul eut conclu le mariage du dauphin, petitfils de Louis XV, depuis roi de France, avec la fille de l'impératrice Marie-Thérèse. C'était un grand exemple des vicissitudes de la fortune, que ce ministre eût réussi à ce mariage, peu d'années après que le maréchal de Belle-Isle eut armé une grande partie de l'Europe pour détroner cette même impératrice, et qu'il n'eût réussi qu'à se faire prendre prisonnier. C'était une autre vicissitude, mais non pas surprenante, que le due de Choiseal fût exilé.

Nous avons dejà vu que Louis XV avait le malheur de trop regarder ses serviteurs comme des instruments qu'il pouvait briser à son gré. L'exil est une punition, et il n'y a que la loi qui doive punir. C'est surtout un très-grand malheur pour un souverain, de punir des hommes dont les fautes ne sont pas connues, dont les services le sont, et qui ont pour eux la voix publique que n'ont pas toujours leurs maîtres.

## CHAPITRE XLI.

De l'exil du parlement de Paris, etc., et de la mort de Louis XV.

Si les exils du duc de Choiseul, du duc de Praslin, du cardinal de Bernis, du comte d'Argenson, du garde des sceaux Machault, du comte de Maurepas, du duc de La Rochefoucauld, du duc de Châtillon, et de tant d'autres citoyens, n'avaient eu aucune cause légale, celui du parlement de Paris et d'un grand nombre d'autres magistrats parut au moins en avoir une.

Qui aurait dit que ce corps antique, qui venait de détruire en France l'ordre des jésuites, éprouverait bientôt après, non-seulement un exil rigoureux, mais serait détruit lui-même? C'est une grande leçon aux hommes si jamais les leçons peuvent servir.

Nous avons vu que sous Louis XIV le parlement ne fut point exilé après la guerre de la Fronde. Nous avons vu que les troubles de la Fronde n'avaient commencé que par les oppositions de cette compagnie à une très-mauvaise administration des finances; et que ces oppositions, d'abord légitimes dans leur principe, se tournèrent biéntôt en une révolte ouverte et en une guerre civile. Nous avons vu que sous Louis XV il n'y eut ni guerre ni révolte; mais qu'une administration des finances, plus malheureuse encore, jointe aux ridicules de la bulle Unigenitus, occasiona les résistances opiniatres du parlement aux ordres du roi. On sait qu'il fut cassé, le 13 avril 1771; après quoi cette cour de pairs a été rétablie par le roi Louis XVI, avec quelques modifications nécessaires.

Un autre exemple de la fatalité qui gouverne le monde fut la mort de Louis XV. Il n'avait point profité de l'exemple de ceux qui avaient prévenu le danger mortel de la petite-vérole en se la donnant, et surtout du premier prince du sang, le duc d'Orléans, qui avait eu le courage de faire inoculer ses enfants. Cette méthode était très-combattue en France, où la nation, toujours asservie à d'anciens préjugés, est presque toujours la dernière à recevoir les vérités et les usages utiles qui lui viennent des autres pays.

Sur la fin d'avril 1774, le roi allant à la chasse, rencontre le convoi d'une personne qu'on portait en terre; la curiosité naturelle qu'il avait pour les choses lugubres le fait approcher du cercueil; il demande qui on va enterrer; on lui dit que c'est une jeuné fille morte de la petite-vérole. Des ce moment il est frappé à mort sans s'en aper-

cevoir.

Deux jours après, son chirurgiendentiste, en examinant ses gencives, y trouve un caractère qui annonce une maladie dangereuse; il en avertit un homme attaché au roi; sa remarque est négligée; la petite-vêrole la plus funeste se déclare. Plusieurs de ses officiers sont attaqués de la même maladie, soit en le soignant, soit en s'approchant de son lit, et en meurent. Trois princesses, ses filles, que leur tendresse et leur courage retiennent auprès de lui, reçoivent les germes du poison qui dévore leur père, et éprouvent bientôt le même mal et le même danger, dont heureusement elles réchappèrent.

Louis XV meurt, la nuit du 10 mai. On couvre son corps de chaux, et on l'emporte, sans aucune cérémonie, à Saint-Denis, auprès du caveau de ses pères.

L'histoire n'omettra point que le roi son petit-fils, le comte de Provence et le comte d'Artois, frères de Louis XVI, tous trois dans une grande jeunesse, apprirent aux Français, en se faisant inoculer, qu'il faut braver le danger pour éviter la mort. La nation fut touchée et instruite. Tout ce que Louis XVI fit depuis, jusqu'à la fin de 1774, le rendit encore plus cher à toute la France.

## CHAPITRE XLII.

Des lois.

Les esprits s'éclairèrent dans le siècle de Louis XIV et dans le suivant, plus que dans tous les siècles précédents. On a vu com-Voltaire. Tom. IX. bien les arts et les lettres s'étaient perfectionnés; la nation ouvrit les yeux sur les lois, ce qui n'était point encore arrivé. Louis XIV avait signalé son règne par un code qui manquait à la France; mais ce code regardait plutôt l'uniformité de la procédure que le fond des lois, qui devait être commun à toutes les provinces, uniforme, invariable, et n'avoir rien d'arbitraire. La jurisprudence criminelle parut surtout tenir encore un peu de l'ancienne barbarie. Elle fut dirigée plutôt pour trouver des coupables que pour sauver des innocents. une gloire éternelle pour le président de Lamoignon, de s'être souvent opposé dans la rédaction de l'ordonnance à la cruauté des procédures; mais sa voix, qui était celle de l'humanité, fut étouffée par la voix de Pussort et des autres commissaires, qui fut celle de la rigueur.

Les hommes les plus înstruits, dans nos derniers temps, ont senti le besoin d'adoucir nos lois comme on a enfin adoucinos mœurs. Il faut avouer que dans ces mœurs, il y eut autant de férocité que de légèreté et d'ignorance dans les esprits, jusqu'aux beaux jours de Louis XIV. Pour se convaincre de cette triste vérité, il ne faut que jeter les yeux sur le supplice d'Augustin de Thou et du maréchal de Marillac, sur l'assassinat du maréchal d'Ancre, sur sa veuve condamnée anx flammes, sur plus de vingt assassinats ou médités ou entrepris contre Henri IV, et sur

le meurtre de ce bon roi. Les temps précédents sont encore plus funestes; vous remontez de l'horreur des guerres civiles et de la Saint-Barthélemi, aux calamités du siècle de François Ier, et de là jusqu'à Clovis tout est sauvage. Les autres peuples n'ont pas été plus humains: mais il n'y a guère eu de nation plus diffamée par les assassinats et les grands crimes que la française. On racheta long-temps ces crimes à prix d'argent; et ensuite les lois furent aussi atroces que les mœurs. Ce qui en fit la dureté, c'est que la manière de procéder fut presque entièrement tirée de la jurisprudence ecclésiastique. On en peut juger par le procès criminel des Templiers, qui, à la honte de la patrie, de la raison et de l'équité, ne fut instruit que par des prêtres nommés par un pape.

Les hommes ayant été si long-temps gouvernés en bêtes farouches par des bêtes farouches, excepté peut-être quelques années sous Saint-Louis, sous Louis XII et sous Henri IV, plus les esprits se sont civilisés, et plus ils ont frémi de la barbarie, dont il subsiste encore tant de restes. La torture, qu'aucun citoyen ni de la Grèce ni de Rome ne subit jamais, a paru aux jurisconsultes compatissants et sensés un supplice pire que la mort, qui ne doit être réservé que pour les Châtel et les Ravaillac, dont tout un royaume est intéressé à découvrir les complices. Elle a été abolie en Angleterre et dans une partie de l'Allemagne; elle est depuis peu proscrite dans un empire de deux mille lieues, et s'il n'y a pas de plus grands crimes dans ce pays que parmi nous, c'est une preuve que la torture est aussi condamnable que les délits qu'en croit préveair par

elle, et qu'on ne prévient pas.

On s'est élevé aussi contre la confiscation. On a vu qu'il n'est pas juste de punir les enfants des fautes de leurs pères. C'est une maxime reçue au barreau, »qui confisque le »corps confisque les biens;« maxime en vigueur dans les pays où la coutume tient lieur de loi. Ainsi, par exemple, on y fait mourir de faim les enfants de ceux qui ont terminé volontairement leurs jours, comme les enfants des meurtriers. Ainsi une famille entière est punie, dans tous les cas, pour la faute d'un seul homme.

Ainsi, lorsqu'un père de famille aura été condamné aux galères perpétuelles par une sentence arbitraire \*), soit pour avoir donné retraite chez soi à un prédicant, soit pour avoir écouté son sermon dans quelque caverne ou dans quelque désert, la famille et les enfants sont réduits à mendier leur pain

Cette jurisprudence, qui consiste à ravir la nourriture aux orphelins, et à donner à un homme le bien d'autrui, fut incomue dans tout le temps de la république romaine.

<sup>&</sup>quot;) Voyes l'édit de 1624, 14 mai, publié à la sollicitation du cardinal de Fleuri et revu par lui-

Sylla l'introduisit dans ses proscriptions. Ilfaut avouer qu'une rapine inventée par Sylla n'était pas un'exemple à suivre. Aussi cette loi, qui semblait n'être dictée que par l'inhumanité et l'avarice, ne fut suivie ni de César, ni par le bon empereur Trajan, ni par les Antonins, dont toutes les nations prononcent encore le nom avec respect et avec amour. Enfin, sous Justinien, la confiscation n'eut lieu que pour le crime de

lese-majesté.

Il semble que dans les temps de l'anarchie féodale, les princes et les seigneurs des terres, étant très-peu riches, cherchassent à augmenter leur trésor par les condamnations de leurs sujets, et qu'on voulût leur faire un revenu du crime. Les lois chez eux étant arbitraires, et la jurisprudence romaine ignorée, les coutumes ou bizarres ou cruelles prévalurent. Mais aujourd'hui que la puissance des souverains est fondée sur des richesses immenses et assurées, leur trésor n'a pas besoin de s'ensler des faibles debris d'une famille malheureuse. Ils sont abandonnés pour l'ordinaire au premier qui les demande. Mais est-ce à un citoyen à s'engraisser des restes du sang d'un autre citoyen?

La confiscation n'est point admise dans les pays où le droit romain est établi, excepté" le ressort du parlement de Toulouse. Elle ne l'est point dans quelques pays coutumiers, comme le Bourbonnais, le Berri, le Maine,

le Poiton, la Bretagne, où du moins ellerespecte les immeubles. Elle était établie autrefois à Calais, et les Anglais l'abolirent lorsqu'ils en furent les maîtres. Il est étrange que les habitants de la capitale vivent sous une loi plus rigoureuse que ceux des petites villes: tant il est vrai que la jurisprudence a été souvent établie au hasard, sans régularité, sans uniformité, comme on hâtit des chaumières dans un village.

Qui croirait que l'an 1673, dans le plus beau siècle de la France, l'avocat-général Omer Talon ait parlé ainsi en plein parlement, au sujet d'une demoiselle de Canil-

lac. \*)?

»Au chap. 13 du Deutéronome. Dieu dit:

»Si tu te rencontres dans une ville, et dans

»un lieu où régne l'idolâtrie, mets tout au

»fil de l'épée, sans exception d'âge, de sexe

»ni de condition. Rassemble dans les places

»publiques toutes les dépouilles de la ville,

»brûle-la toute entière avec ses dépouilles,

»et qu'il ne reste qu'un monceau de cen
»dres de ce lieu d'abomination. En un mos,

»fais-en un sacrifice au Seigneur, et qu'il

»ne demeure rien en tes mains des biens;

»de cet anathème.«

»Ainsi, dans le crime de lèse-majesté, le »roi était maître des biens, et les enfants »en étaient privés. Les procès ayant été, »fait à Nahoth, quia maledizerat regi, le roi;

Journal du Palais, tome I, page 444

»Achab se mit en possession de son héritage.

»David étant averti 'que Méphibozeth s'était

»engagé dans la rébellion, donna tous ses

»biens à Siba qui lui en apporta la nouvelle:

»tua sint omnia qua fuerunt Méphibozeth.«

Il s'agit de savoir qui héritera des biens de mademoiselle de Canillac, biens autrefois confisqués sur son père, abandonnés par le roi à un garde du trésor royal, et donnés ensuite par le garde du trésor royal à la testatrice. Et c'est sur ce procès d'une fille d'Auvergne, qu'un avocat-général s'en rapporte à Achab, roi d'une partie de la Palestine, qui confisqua la vigne de Naboth, après avoir assassiné le propriétaire par le poignard de la justice; action abominable qui est passée en proverbe, pour inspirer aux hommes l'horreur de l'usurpation. surément la vigne de Naboth n'avait aucun rapport avec l'héritage de mademoiselle de Canillac. Le meurtre et la confiscation des biens de Méphibezeth, petit-fils du roitelet juif Saul, et fils de Jonathas, ami et protecteur de David, n'ont pas une plus grande affinité avec le testament de cette demoiselle.

C'est avec cette pédanterie, avec cette démence de citations étrangères au sujet, avec cette ignorance des principes de la nature humaine, avec ces préjugés mai conçus et mai appliqués, que la jurisprudence a été traitée par des hommes qui out eu de la réputation dans leur sphère. On laisse aux lecteurs à se dire

se qu'il est superflu qu'on leur dise.

Si un jour les lois humaines-adouciseaient en France quelques usages trop rigoureux, sans pourtant donner des facilités au crime. il est à croire qu'on réformera aussi la procédure dans les articles où les rédacteurs ont paru se livrer à un zèle trop sévère, L'ordonnance criminelle ne devrait-elle pas être aussi favorable à l'innocence que terrible au coupable? En Angleterre, un simple emprisonnement fait mal à propos est réparé par le ministre qui l'a ordonné: mais en France, l'innocent qui a été plongé dans les cachots, qui a été appliqué à la torture, n'a nulle consolation à espérer, nul dommage à répéter contre personne, quand c'est le ministère public qui l'a poursuivi; il reste flétri pour jamais dans la société! L'innocent flétri! et pourquoi? parce que ses os ont été brisés!, il ne devrait exciter que la pitié et le respect. La recherche des crimes exige des rigueurs: c'est une guerre que la . justice humaine fait à la méchancete: mais il y a de la générosité et de la compassion jusque dans la guerre. Le brave est compatissant; faudrait-il que l'homme de loi fût barbare?

Comparons seulement ici, en quelques points, la procédure criminelle des Romains

avec la française.

Chez les Romains, les témoins étaient entendus publiquement en présence de l'accusé qui pouyait leur répondre, les interroger lui même, ou leur mettre en tête un avocat. Cétte procédure était neble et franche; elle respirait la magnanimité romaine.

Chez nous tout se fait secretement. Un seul juge, avec son greffier, entend chaque témoin l'un après l'autre. Cette pratique, établie par François I.P., fut autorisée par les commissaires qui rédigérent l'ordonnance de Louis XIV, en 1670. Une méprise seule en fut la cause.

On s'était imaginé, en lisant le code de Testibus, que ces mots \*); testes intrare judi-cia sesretum, signifiaient que les témoins étaient interrogés en secret.: Mais secretum signific iei le cabinet du juge. Intrare secretum, pour dire parler secrétement, ne serait pas latin. Ce fut un solécisme qui fit cette partie de notre jurisprudence. Quelques jurisconsultes, à la vérité, ont assuré que le contamax ne devait pas être condamné si le crime n'était pas clairement prouvé; mais d'autres jurisconsultes, moins éclairés et peutêtre plus suivis, ont eu une opinion contraire; ils ont osé dire que la fuite de l'accusé était une preuve du crime; que le mépris qu'il marquait pour la justice, en refusant de comparaître, méritait le même châtiment que s'il était convaince. Ainsi, suivant la secte des jurisconsultes, que le juge aura embrassee, l'innocent sera absous ou condamné.

<sup>\*)</sup> Voyez Bornier, titre VI, article 11, des Infor-

Il y a bien plus: un juge subalterne fait souvent dire ce qu'il veut à un homme de campagne; il le fait déposer suivant les idées qu'il a lui-même conques; il lui dicte ses réponses sans s'en apercevoir. J'en ai vu plus d'un exemple. Si à la confrontation le témoin se dédit, il est puni, et il est forcé d'être calomniateur, de peur d'être traité comme parjure. Et on a vu des innocents condamnés, parce que des témoins imbécilles et timides n'avaient pas su d'abord s'expliquer, et ensuite n'avaient pas osé se rétracter. La jurisprudence criminelle de France tend des pièges continuels aux accusés. Il semble que Pussort et le chancelier Boucherat aient été les ennemis des hommes.

C'est d'ailleurs un grand abus dans la jurisprudence française, que l'on prenne souvent pour loi les rêveries et les erreurs. quelquefois cruelles, d'écrivains sans mis-sion, qui ont donné leurs sentiments pour

des lois.

La vie des hommes semble trop abandonnée au caprice. Quand de trente juges il y en a dix dont la voix n'est point pour la mort, faudra-t-il que les vingt autres l'emportent? Il est clair que le crime n'est point avéré ou qu'il ne mérite pas le der-nier supplice; si un tiers d'hommes sensés réclame contre cette sévérité. Quelques voix de plus ne doivent point suffire pour faire mourir cruellement un citoyen. En général, il faut avouer qu'en a tué trop souvent nos compatriotes avec le glaive de la justice. Quand elle condamne un innocent, c'est un assassinat juridique, et le plus horrible de tous. Quand elle punit de mort une faute qui n'attire chez d'autres nations que des châtiments plus légers, elle est cruelle et n'est pas politique. Un bon gouvernement doit rendre les supplices utiles. Il est sage de faire travailler les criminels au bien public; leur mort ne produit aucun

avantage qu'aux bourreaux...

Sous le règne de Louis XIV. on a fait deux ordonnances qui sont uniformes dans tout le royaume. Dans la première, qui a pour objet la procedure civile, il est defendu aux juges de condamner en matière civile sur défaut, quand la demande n'est pas prouvée; mais dans la seconde, qui règle la procédure criminelle, il n'est point dit que faute de preuves l'accusé sera renvoyé. Chose étrange! La loi dit qu'un homme à qui on demande quelque argent, ne sera gondamné par défaut qu'au cas que la dette soit averée; mais s'il est question de la vie c'est une controverse au barreau pour savoir si l'accusé sera condamné sans avoir été convaincu. On prononce presque toujours son arrêt; on regarde son absence comme un crime. On saisit ses biens; on le flétrit.

La loi semble avoir fait plus de cas de l'argent que de la vie; elle permet qu'un concussionnaire, un banqueroutier frauduleux, ait recours que ministère d'un avocat, et très-souvent un homme d'honneur est privé de ce secours! S'il peut se trouver, une seule occasion où un innocent serait justifié par le ministère d'un avocat, n'est-il pas clair que la loi qui l'en prive est injuste?

Le premier président de Lamoignon disait contre cette loi, que »l'avocat ou con-»seil qu'on avait accoutumé de donner aux »accusés n'est point un privilège adcordé par »les ordonnances ni par les lois; c'est une »liberté acquise par le droit naturel, qui est-»plus ancien que toutes les lois humaines. »La nature enseigne à tout homme qu'il doit »avoir recours aux lumières des autres quand wil n'en a pas assez pour se conduire, et vemprunter du secours quand il ne se sent »pas assez fort pour se défendre. Nos or-»donnances ont retranché aux accusés tant »d'avantages, qu'il est bien juste de leur-»conserver ce qui leur reste, et principale-»ment l'avocat qui en fait la partie la plus »essentielle. Que si l'on veut comparen' »notre procedure à celle des Romains et des vautres nations, on trouvera qu'il n'y en a »point de si rigoureuse que celle qu'on ob-»serve en France, particulièrement depuis »l'ordonnance de 1539\*).«

Cette procédure est bien plus rigoureuse depuis l'ordennance de 1670. Elle eût été plus douce, si le plus grand nombre des commissaires eût pensé comme M: de Lamoignon.

<sup>&</sup>quot;) Procès-verbal de l'ordonnance, page 163.

Plus on fut autrefois ignorant et absurde, plus on devint intolérant et barbare. L'absurdité a fait condamnes aux flammes la maréchale d'Ancre; elle a dicté cent arrêts pareils. C'est l'absurdité qui a été la pressière cause de la Saint-Barthélemi. Quand la raison est pervertie, l'homme devient nécessairement brute; la société n'est plus qu'un mélange de hêtes qui se dévorent tour à tour, et de singes qui jugent des lomps et des renards. Voulez-vous changer ces bêtes en hommes, commencez par souffrir qu'ils soient raisonnables.

L'anarchie féodale ne subsiste plus, et plus aleurs de ses lois subsistent encore; ce qui met dans la législation française une confu-

sion intolérable.

Jugera-t-on toujours différemment la même cause en province et dans la capitale? Fautil-que le même homme ait raison en Bretagne et tort en Languedoc? Que dis-je? il y a autant de jurisprudences que de villes, et dans le même parlement, la maxime d'une chambre n'est pas celle de la chambre voisine \*).

On s'attache aux lois romaines dans les pays de dvoit écrit, et dans les provinces régies par la coutume, lorsque cette coutume n'a rien décidé. Mais ces lois romaines sont au nombre de quarante mille, et sur ces quarante mille lois il y a mille gros commentaires qui se contredisent.

Noyes sur cela le president Bouhier.

Ontre ces quarante mille lois, dont on cite toujours quelqu'une au hasard, nous avons cinq cent quarante coutumes différentes, en comptant les petites villes et même quelques bourgs qui dérogent aux usages de la juridiction principale; de sorte qu'un homme qui court la poste en France change de lois plus souvent qu'il ne change de chevaux, comme on l'a déjà dit, et qu'un avocat qui sera très-savant dans sa ville ne sera qu'un ignorant dans la ville voisine.

Quelle prodigieuse contrariété entre les lois du même royaume! A Paris, un homme qui a été domicilié dans la ville pendant un an et un jour, est réputé bourgeois. En Franche-Comté, un homme libre qui a demeuré un an et un jour dans une maison main-mortable, devient esclave; ses collatéraux n'héritaient pas de ce qu'il aurait acquis ailleurs, et ses propres enfants sont réduits à la mendicité s'ils ont passé un an loin de la maison où la père est mort. La province est nommée franche; mais quelle franchise!

Ce qui est plus déplorable, c'est qu'en Franche-Comté, en Bourgogne, dans le Nivernois, dans l'Auvergne, et dans quelques autres provinces, les chanoines, les meines ont des main-mortables, des esclaves. On a vu cent fois des officiers décorés de l'ordre militaire de Saint-Louis, et chargés de blessures, mourir serfs main-mortables d'un moine aussi insolent qu'inutile au monde.

Ce mot de main-mortable vient, dit-on, de ce qu'autrefois, lorsqu'un de ces serfs décédait sans laisser d'effets mobiliers que son seigneur pût s'approprier, on apportait au seigneur la main droite du mort: digne origine de cette dénomination. Il y eut plus d'un édit pour abolir cette coutume qui déshonore l'humanité; mais les magistrats qui possédaient des terres avec cette prérogative, éludèrent des lois qui n'étaient faites que pour l'utilité publique; et l'Eglise, qui a des serfs, s'opposa encore plus que la magistrature à ces lois sages. Les états-généraux 1615 prièrent vamement Louis XIII de renouveler les édits éludés de ses prédécesseurs, et de les faire exécuter. Le président de Lamoignon dressa un projet pour détruire cet usage. et pour dédommager les seigneurs; ce projet fut négligé.

De nos jours, le roi de Sardaigne a détruit cette servitude en Savoie; elle reste établie en France, parce que les maux des provinces ne sont pas sentis dans la capitale. Tout ce qui est loin de nos yeux ne nous

touche jamais assez.

Quand on veut poser les limites entre l'autorité civile et les usages ecclésiastiques, quelles disputes interminables! Où sont ces limites? Qui conciliera les éternelles contradictions du fisc et de la jurisprudence? Enfin pourquoi, dans les causes criminelles, les arrêts ne sont-ils jamais motivés? y a-t-il quelque honte à rendre raison de son jugqment? Pourquoi ceux qui jugent au nom du souverain ne présentent-ils pas au souverain leurs arrêts de mort avant qu'on les exécute?

De quelque côté qu'on jette les yeux, on trouve la contrariété, la dureté, l'incertitude, l'arbitraire. Enfin la vénalité de la magistrature est un opprobre dont la France seule. dans l'univers entier, est couverte, et dont elle a toujours souhaité d'être lavée. On a toujours regretté, depuis François I., les temps où le simple jurisconsulte blanchi par l'étude des lois parvenait, par son seul mérite, à rendre la justice qu'il avait désendue par ses veilles, par sa voix et par son crédit. Ciceron, Hortensius et le premier Marc Antoine n'acheterent point une charge de sénateur. En vain l'abbé de Bourzeys, dans son livre d'erreurs, intitulé: Testament politique du cardinal de Richelieu, a-t-il prétendu justifier la vente des dignités de la robe; en vain d'autres auteurs, plus courtisans que citoyens, et plus inspirés par l'intérêt personnel que par l'amour de la patrie, ont-ils suivi les traces de l'abbé de Bourzeys. Une preuve que cette vente est un abus c'est qu'elle ne fut produite que par un autre abus, par la dissipation des finances de l'état. C'est une simonie beaucoup plus funeste que la vente des bénéfices de l'Eglise; car si un ecclésiastique isolé achète un bénéfice simple, il n'en résulte ni bien ni mal pour la patrie, dans laquelle il n'a nulle juridiction;

il n'est comptable à personne; mais la magistrature a l'honneur, la fortune et la vie des hommes entre ses mains. Nous cherchons dans ce siècle à tout perfectionner, cherchons donc à perfectionner les lois.

## CHAPPIRE XLIE

Des progrès de l'esprit humain dans le siècle de Louis XV.

Un ordre entier aboli parola puissance se-'culière, la discipline de quelques autres rèformée par cette puissance, les divisions même entre toute la magistrature et l'autorité épiscopale, ont fait voir combien de préjugés se sont dissipés, combien la science du gouvernement s'est étendue, et à quel point les esprits se sont échirés. Les semences de cette science utile furent jetes dans le dernier siècle; elles ont germé de tous côtes dans celui-ci jusqu'au fond des provinces, avec la véritable éloquence qu'on ne connaissait guère qu'à Paris, et qui tout d'un coup a fleuri dans plusieurs villes, témoin les discours sortis ou du parquet ou de l'assemblée des chambres de quelques parlements, discours qui sont des chefsd'œuvres de l'art de penser et de s'exprimer, du moins à beauceup d'égards. Du temps des d'Aguesseau, les seuls modèles étaient dans la capitale, su une très rares. Une raison supérieure s'est fait entendre dans nos

derniers jours, du pied des Pyrénées au nord de la France. La philosophie, en rendant l'esprit plus juste, et en bannissant le ridicule d'une parure recherchée, a rendu plus d'une province l'émple de la capitale.

En général le barreau a quelquefois mieux connu cette jurisprudence universelle, puisée dans la nature, qui s'élève au dessus de toutes les lois de convention ou de simple autorité, lois souvent dictées par les caprices ou par des besoins d'argent, ressources dangercuses plus que les lois utiles, qui se combattent sans cesse, et qui forment plutôt un chaos qu'un corps de législation, ainsi que nous l'ayons dit.

Les académies out rendu service en accontument les jeunes gens à la lecture, et ien excitent par des pulx leur, génie, avec leur émulation. La saine physique a éclairé les arts, nécessaires; et ces arts ont commencé déjà à fermer les plaies de l'état. e ausées par deux, guerres funestes. cétoffes re : sont manufacturées à moins de frais par les soins den des plus célèbres mé--caniciens \*). Un academicien encore plus :utile \*/), par les objets qu'il embrasse, a perfectionné heaucoup l'agriculture, et un ministre éclaire a pendu enfin les bles exportables ; commerce nécessaire, défendu trop clong-temps, et qui doit être contenu pentêtre autant qu'encouragé. તુંછકું તે કુશુપ્ત. Un autre, academicien \*\*\*); a donne de

\*) M. Vaucanson. \*\*) M. Duhamel. \*\*\*) M. de Parsieur.

moyen le plus avantageux de fournir à foutes les maisons de Paris l'eau, qui leur manque, projet qui ne pout être rajeté que par la pauviete, ou par la negligence, ou par l'avance.

Un médeoin \*) a trouvé enfin le secret long-temps cherché de rendre l'éau de la mer potable; il ne s'agit plus que de rendre cette expérience assez facile pour qu'on en puisse profiter en tout trimps sank trop de frais.

Si quelque invention peut suppléer à la connaissance qui nous estrefusée des longisudes sur la mer, c'est celle du plus habile horloger (de France:\*\*), qui dispute cette invention à l'Angleterne. Mais il faut attendre que ele temps mette sons scere à toutes one décomportes de la mien réstupat d'anne invention qui peut avoir son milité et ses inzanvénique, d'ane sidécouverte aqui apeut être zontestée y d'une opidion qui pentiere combattue, comme de ces grands inprasments des beaux-arts, en poésie, en éloquence, en muwique, exparchisecture, en scalpture, en prinsure, qui fercent tont d'un coup le suffrage desteutes les mations pet qui slassment ceux alcola posterite par num éviste que frien ne pocution of the curcinians

Nous avens déjà parlé du trélèbre dépôt des connaissances humaines, qui a para sous la titre de Dictionnaire encyclopédique. C'est une gloire éternelle pour la mition, lque des maniers de guerre sour terre let sur mer,

<sup>: ::</sup>esidusLoMed Lursiquessin List Mes.

d'anciens magistrats, des médecins qui connaissent la nature, de vrais doctes quoique docteurs : des hommes de lettres dont le goût a épuré les connaissances, des géomêtres, des physiciens aient tous concouru à se travail aussi utile que pénible, sans aucune vue d'intérêt, sans même rechercher la gloire, puisque plusieurs cachaient leurs noms, enfin sans être ensemble d'intelligence. et par conséquent exempts de d'esprit de partis.

Mais ce qui est encore plus honorable pour la patrie, c'est que dans ce recueil immense, le bon l'emporte sur le mauvais; ce qui n'était pas encore arrivé. Les persécutions qu'il a essuyées ne sont pas si honotables pour la Frances Ge mênie malheureux esprit de formes, mêlé d'orgueil, d'envie et d'ignorance, qui fit proscuire l'imprimerie du temps de Louis XI, les spectacles sons le grand Henri IV, les commencements de la saine philosophie sous Louis XIII, enun l'émétique et l'inoculation; ce même esprit, dis-je, ensemi de tout ce qui instruit et de tout ce qui s'élève, porta des coups presque mortels à cette memorable entreprise; il est parvenu même à la rendre moids bonné qu'elle n'aurait été, en lui mettant des entraves dont il ne faut jamais enchaîner la raison: car on ne doit réprimer que la témérité et non la sage hardiesse, sans laquelle l'esprit humain no peut faire aucun progres: il cest certain que la connaissance de la nature, l'esprit de doute sur les fables anciennes henorees du nom d'histoires.

la saine métaphysique dégagée des impertinences de l'école, sont les fruits de ce siècle, et que la raison s'est perfectionnée.

Il est vrai que toutes les tentatives n'ont pas été heureuses. Des voyages au bout du monde, pour constater une vérité que Newton avait démontrée dans son cabinet, ont laissé des doutes sur l'exactitude des mésures. L'entreprise du fer brut forgé, ou converti en acier, celle de faire éclore des animaux à la manière de l'Egypte, dans des climats trop différents de l'Egypte, beaucoup d'autres efferts pareils ont pu faire perdre un temps précieux, et rainer même quelques familles. Mais nous avons dû à ces mêmes entreprises des lumières utiles sur la nature du fer et sur le développe-ment des germes contenus dans les œufs. Des systèmes trop hasardés ont défigure des travaux qui auraient été très-utiles. On s'est fondé sur des expériences trompeuses pour faire revivre cette ancienne erreur, que des animaux pouvaient naître sans germe. -là sont sorties des imaginations plus chimériques que ces animaux. Les uns ont poussé Fabus de la découverte de Newton sur l'attraction, jusqu'à dire que les enfants se formient par attraction dans le ventre de leur mère. Les autres ont inventé des molécules erganiques. On s'est emporté dans ses vaines idées jusqu'à prétendre que les montagnes ont été formées par la mer: ce qui est aussi prai que de dire que la mer a été formée par les montagnes, a la company de la compan

Qui croirait que des géomètres ent été assez extravagants pour imaginer qu'en exaltant son âme, on pouvait voir l'avenir comme le present? Plus d'un philosophe, comme on l'a déjà dit alleurs, a voulu, à l'exemple de Descartes, se mettre à la place de Disuit et créer, comme lui, un monde avec la parole: mais bientôt toutes ces folies de la philosophie sont réprouvées des sages : et même ces édifices fantastiques, détraits par la raison, laissent dans leurs ruines des matériaux deut la raison même fait usage.

Una extravagance pareille a infecté la morale. Il s'est trouvé des esprits asses aveugles pour saper tous les fondements de la société, en croyant la réformer. On a été assez fou pour sontenir, que la men et le tien sont des crimes, et qu'en ne duit point jouir de son travail; que non-soulement tous les hommes sont égaux, mais qu'ils ent penverti l'ordre de la nature en se rassemblants que l'homme est ne pour être iselé comme une bête farquelles; que les castors, les absilles et cles fourmis derangent les lois étent pelles en vivant en république.

Cos, impentinences, dignes de l'hôpital the Lous, ont été, quelque temps à le mode, compasses, singes qu'en fait danser dans des faines les singes qu'en fait danser dans des faines e flies ont été poussées, insqu'à ce point ingroyable de démence, qu'un zia, ne sais quel charlaten sauvage a seé dire, ilans un projet d'édusstion, ), rqu'un roi ne doit pas

<sup>&</sup>quot;) Ces propretogredescan trouvent manaufe livre inutile Emile, tome IV, page 127 flatt and the

shalancer à donner en mariage à son fils la »fille du bourreau, si les goûts, les humeurs

pet les caractères se conviennent.«

La théologie n'a pas été à couvert de cea excès: des ouvrages dont la nature est d'être édifiants, sont devenus des libelles diffamatoires, qui ont même éprouvé la sévérité des parlements, et qui devaient aussi être condamnés par toutes les académies a tant ils sont mal écrits.

Plus d'un abus semblable a infecté la littérature; une foule d'écrivains s'est égarés dans un style recherché, violent, inintelligible, ou dans la négligence, totale de la grammaire. On est parveau jusqu'à rendre Tapite ridicule. On a beaucoup écrit dans ce siècle; on avait du génie dans l'autre. La langue fut portée sous Liouis XIV au plus haut point de perfection dans tous les genres, non pas en employant des termas nouveaux inutiles, mais en se servant avec art de tous les mots nécessaires qui étaient en usagei Il est à craindre aujourd'hui que cette belle langue ne dégénère, par cette malheureuse facilité d'écrire que le siècle passe a donnée: aux siècles suivants; car les modèles produisent une foule d'imitateurs, et ces imitateurs cherchent toujours à mettre en paroles ce qui leur manque en génie. Ils défigurent le langage, ne pouvant l'embellir. La France surtout s'était distinguée dans le beau siècle de Louis XIV, par la perfection singulière à laquelle Raoine éleva le théâtre, et par le charme de la parole, qu'il porta à

un degré d'élégance et de pureté inconnu jusqu'à lui. Cependant on applaudit après lui à des pièces écrites aussi barbarement

que ridiculement construites.

C'est contre cette décadence que l'Académie française lutte continuellement; elle préserve le bon goût d'une ruine totale, en n'accordant au moins des prix qu'à ce qui est écrit avec quelque pureté, et en réprouvant ce qui pèche par le style. Il est vrai que les beaux-arts, qui donnérent tant de supériorité à la France sur les autres nations, sont bien dégénérés, et la France serait aujourd'hui sans gloire dans re genre sans un petit nombre d'ouvrages de génie, tels que le poeme des Quatre-Saisons et le quinzième chapitre de Bélisaire, s'il est permis de mettre la prose à côte de la plus élégante poésie. Mais enfin la littérature, quoique souvent corrompue, occupe presque toute la jeunesse bien elevée; elle se répand dans les conditions qui Tigneraient. C'est à elle qu'on doit l'éloigne. ment des débauches grossières, et la conservation d'un reste de la politesse introduite dans' la nation par Louis XIV et par sa mère. Cette littérature, utile dans toutes les conditions de la vie, console même des calamités publiques, en arrêtant sur des objets agréables l'esprit qui serait trop accable de la contemplation des misères humaines.

Don. Part. R. Naklauf September 1988

888888

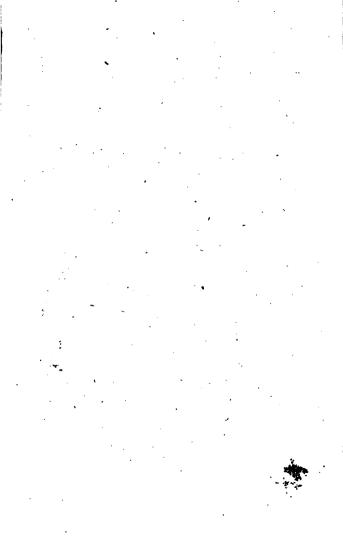



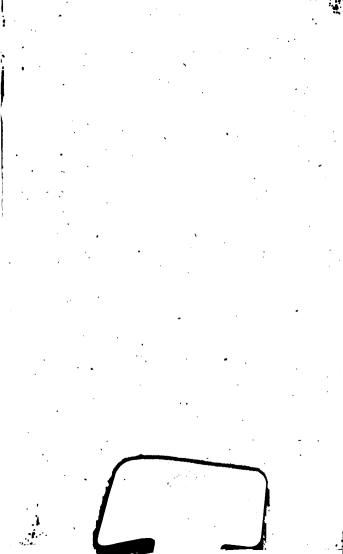

